

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





THOMAS COURTENAY THEYDON WARNER.



M. F. albers.

1.e.

;



# A MUSEMENS PHILOLOGIQUES:

OU

# MÉLANGE AGRÉABLE DE DIVERSES PIÈCES

Concernant

L'HISTOIRE DES PERSONNES CÉLÈBRES, les Evènemens mémorables, les Ufages & les Monumens des Anciens, la Morale, la Mythologie, & l'Histoire Naturelle, avec quelques pièces de Poèsse & un Indice général.

> QUATRIÈME EDITION, Revue & corrigéo.

> > TOME II.

Avec Freures



à HALLE,

2 LA MAISON DES ORPHELINS.

Digitized by Google

## Conseils de l'Amini, p. 218.

Ce n'est pas précisement pour savoir qu'on étudie; c'est pour devenir meilleur: on y parvient lorsqu'on en a la volonté.



SON ALTESSE ROYALE, 3

MONSEIGNEUR

LEPRINCE

# FRÉDERIC HENRI CHARLES,

MONSEIGNEUR,



seigneur la Pernces GUIL

2 LAU-

LAUME à daigné faire au premier volume de ce Livre, me fait espèrer la même grace de la part de VOTRE ALTESSE ROYALE pour la continuation.

Les Princes qui sont, comme Vous, Monseigneur, destines à de grandes choses, ne sauroient troptôt mêler dans leurs divertifiemens l'Utile à l'Agréable, afin de se mettre en état de remplir avec fuccès les hautes destinées auxquelles la Divine Providence les appelle. Trop heureux fi je pouvois par cet ouvrage contribuer à atteindre un but salutaire, en amusant utilement Vorre ALTESSE ROYALE.

Pour'

#### BPITEE

Pour ce qui est du Solide, Vous n'avez, Monseigneur, qu'à jetter les yeux fur les grands Exemples qui font devant Vous. Regardez celui de Son ALTESSE ROYALE, Monseigneur Vo-TRE AUGUSTE PE'RE. Regardez celui du GRAND PRINCE qui nous gouverne, & qui par sa Sagesse & par sa Prudence fait l'admiration, tant des Etrangers que de ses Sujets. Pourroit-on Vous proposer de meilleurs modèles? Et pourrois-je finir cette Epître par un plus bel endroit?

Je m'arrête donc ici, Monsereneur, en supliant Votre AL \*3 TES-

Digitized by Google

#### B. T. T. K. E.

TESSE ROYALE d'agréer ce chétif témoignage de mon Zèle, & du Respect inviolable avec lequel je fuis,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE ROYALE,

Le très humble & trèsobéissant Serviceur,

DAVID ETIENNE CHOFFIN.

Digitized by Google



# AVERTISSEMENT.

nier Volume de ces Amusemens, cela m'a déterminé à lui en offrir un second, dans l'espé-

rance qu'il ne le récevra pas moins favorablement que le prémier.

Je ne m'étendrai pas au long sur le mérite E le contenu de ce second Volume. Le Lecteur eu portera un jugement convenable. Je ne dirai qu'un mot des pièces de Poèse que j'y ai fait entrer, E dont je crois avoir lieu d'espèrer qu'elles le satisferont. Il n'y aura aucun risque de les saire aprendre par cœur à la Jeunesse. Par ce mayen

#### AVERTISSEMENT.

on aprendra à lire & à réciter des Vers avec grace; " ce dont la pluspart des Allemands qui n'ont point vu la France ne s'acquittent pas toujours bien, & dont plusieurs veulent saire retomber la faute sur la Poèsie françoise. En aprenant les choses de la manière que je viens d'indiquer, elles s'imprimerons d'autant mieux dans l'esprit, qu'elles sont exprimées avec élégance.

Le promt débit de ce Livre me fait augurer que parmi un grand nombre de Lecteurs, il s'en trouvera plusieurs qui auront conçu du goût pour la Lecture & pour les Etudes, & qui souhaiteront d'aller plus loin par degrés. C'est à ces sortes de Personnes que je recommande les Livres suivans.

I. Pour l'Histoire des Choses Naturelles.

Le Spectacle de la Nature, on Éntretiens sur les particularités de l'Histoire Naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux & à leur former l'esprit. VII. Tomes. A Paris, chez la Veuve Etienne & Fils. Ou à la Haye, chez Jean Neaulme.

II. Pour

<sup>\*</sup> Cela s'entend que celui qui les fait aprendre, les doit favoir réciter lui-même & veiller sur la prononciation.

#### AVERTISSEMENT,

# II. Pour l'Histoire ancienne & pour le Romaine.

Celles qui ont été composes par seu M. Rollin, & qui sont connues de taut le monde.

III. Pour l'Histoire des Personnes Illustres.

ABRÉGÉ DE LA VIE DE DIVERS
PRINCES ILLUSTRES, ET DES GRANDS
CAPITAINES; avec des Réfléxions sur leur conduite & sur leurs actions. Compose à l'usage de la
Jeune Noblesse, & de tous les Honnêtes-Gens qui
veulent se distinguer avec honneur dans le monde.
A Halle, à la Maison des Orphelins.

# IV. Pour le Physique.

LEÇONS DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE, par M. PAbbé Nollet. A Amferdam, aux dépens de la Compagnie.

## V. Pour l'Histoire des Belles-Lettres.

Essais sur l'Histoire des Beiles-Lettres, des sciences et des Arts. Par Mr. Juvenel de Carlencas. A Lyon, 1740.

VI: Pour

#### AVERTISSEMENT.

VI. Pour la Morale.

LES LEÇONS DE LA SAGESSE; & LES CONSETLS DE L'AMITIE. On en pourra encore cheiser d'autres, chacun selon son goût, pour saire de plus grands progrès dans la connoissance des belles choses.

J'ai promir dans le I. Tome de parler de la Mythologie à la fin de celui-ei; mais ne voulant pas trop resserve la matière, j'ai résolu d'en faire un Volume à part, qui pourra servir de Supplément à ces deux d'Amusemens, & que j'ai résolu de publier sous le titre suivant:

DICTIONNAIRE ABREGE DE MYTHOLOGIE; Servant de Supplément aux Amusemens philologiques.

J'espère qu'il sortira de la presse à la pro-

Je n'ai plus qu'à souhaiter aux Jeunes-Gens PEsprit de Grace & de Sagesse, pour saire tous les jours de nouveaux progrès dans la Science & dans la Vertu, & se rendre par ce moyen utiles à Dieu & à la Patrie, par des occupations dont ils prossent recueiller des fruits dans l'Eternité.

TABLE



# TABLE

DES MATIE'RES DU IL VOLUME DES AMUSEMENS PHILOLOGIQUES.

PREMIERE CENTURIE.

| axines pour le conduite d'un jeun                                                       | e Prince,           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 Docilité du jeune Athalaric                                                           | 3                   |
| 3 Honneurs rendus à ceux qui se sont disting<br>les Arts-libéraux                       | gués dans<br>4      |
| * Récompense nuisible                                                                   | ` <b>5</b>          |
| 3 Reffexions de l'Empereur Marc-Antonin,                                                | là-même             |
| 6 Du Poëte Simonide                                                                     | 6                   |
| 7 Du Lac de Lago di bagni & de les fles flora                                           | mtes 7              |
| 3 Vers, en présentant un bouquet de fleurs, de la Violeira                              | où il y i           |
| • Cruauté de Cambyle                                                                    | ia-même             |
| 10 Clémence de Théodofe le Grand                                                        | ìø                  |
| 15 La manière d'administrer la Justice, chez le                                         | a mciens            |
| Egyptiens                                                                               | I Ż                 |
| 12 Enigme                                                                               | 14                  |
| 13 De l'Eléphant                                                                        | 15                  |
| 14 Manière de faire les funérailles publiques,<br>qui avoient perdu la vie à la guerre, | de ceux<br>chez les |

Áthéniens

17 Epigramme

16 Portrair de l'horame :

15 De Charondas, Logislateus de Timeium

# TABLE

| 18 De l'ÉleSricité                             | là-mêm    |
|------------------------------------------------|-----------|
| 19 Le nom de Salon save la vie à Crésus        | 3:        |
| 20 En quoi consiste le vrai Mérite             | 2         |
| 21 Sédition horrible                           | 3/        |
| 22 De la modération & de la cupidité           |           |
| 23 La vraie volupté                            | 26        |
| 24 Grande frugalité de quelques Empereurs,     | tà-même   |
| 25 Du The                                      | 2         |
| 26 Etat d'un Tyran                             | là - même |
| 27 Reconnoissance de Darius                    | 29        |
| 28 Réfféxions de l'Empereur Marc-Antonis       | <b>့</b>  |
| 29 Fable, de l'Avare voié                      |           |
| 20 Origine & progrès de l'établissement des Ro | yaumes 32 |
| 31 Naïveté du Domestique d'un Changine         | 37ر. ء    |
| 32 Origine de la Poudre à Canon                | là-même   |
| 33 De l'intrépidité                            | 39        |
| 34 Mepris de l'Empereur Paona pour le fatte    | , là-même |
| 35 Sobrieté d'Aléxandre                        |           |
| 36. Les trompeurs sont souvent trompés         | 1 3 41    |
| 37 De Zaleuque Législateur des Locriens        | : ,42     |
| 38 Fable de la Brébis                          | 45        |
| 39 Du Poivre                                   | là même   |
| 40 Stratagème singulier                        | 46        |
| 41 Irréfolution touchant le mariage            | là-même   |
| 42 Lampe inéxtinguible                         | là-même   |
| 43 De l'Orgueil, & de la fierté:               | 1 47      |
| 44 Combet fingulier de Crispinas Romain,       | evec Ba-  |
| dius de Capoue                                 | 48        |
|                                                | 45 Com-   |

# DES MATIERES.

| 45 Comparaison du Papillon avec la Jeunesse              | e 52               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 46 Des Etoiles de Mer                                    | là-même            |
| 47 Du Marryre de Charles I. Roi d'Angleter               | rre ' 53           |
| 48 Réfléxions morales                                    | 61°                |
| 49 Nouvelle invention                                    | là-même            |
| 30 Patience de Socrate                                   | 62                 |
| 51 Exemple de l'industrie des Raus                       | }à-même            |
| 52 Bravoure & fidélité de Léonidas                       | , 64               |
| 53 Fable du Chêne & du Roscau                            | , 65               |
| 54 Goutume barbare                                       | 67                 |
| 55 De la Tortue                                          | 69                 |
| 56 De la ville de Londres                                | 71                 |
| 57 Réfléxions morales, en vers, les les je<br>profession | ouëus de<br>73,    |
| 58 De Célar Auguste                                      | là - même          |
| 59 Enigme                                                | . 80               |
| 60 De la Torpille                                        | là-même            |
| 61 Des Obehisques                                        | 8 t                |
| 62 Saignée fréquente                                     | 83'                |
| 63-Fable du Vieillard & des trois journes                | hommes,<br>le-même |
| 64 De l'Indigo                                           | .85                |
| 45 Chiens de Chrétiens, & Chiens des Chré                | tient 86           |
| 66 Du Chameau                                            | 87                 |
| O Contre les faiseurs d'Horoscopes                       | 88.                |
| 68 Hillpire d'un Somnambule                              | 39                 |
| 69 Logogryphe                                            | 92                 |
| 70 Du titre des Métanz Sic.                              | 93                 |
| 71 Contemement passe richesses                           | 95                 |
|                                                          | 72 Da              |

# TABLE

| 72 Du Caftor                                                             | li-meme            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 73 Force de l'exemple                                                    | 191                |
| m                                                                        | là-même            |
| 75. Sur les Louangeurs                                                   | 102                |
| 76 On demande lequel Vice est le plus ge<br>l'Ambition ou de la Paresse? |                    |
| 77 Raisonnement d'un chien                                               | 110                |
| 78 Fable du Rat de Ville, & du Rat des champs,                           | kì même            |
| 79 Des Systèmes du monde                                                 | 111                |
| 1. Système de Ptolémée                                                   | #12                |
| 2. Systême de Copernic                                                   | 213                |
| 3. Système de Ticho-Brahé                                                | 214                |
| 80 Suplice des parricides chez les anciens                               | . 115              |
| gr Du Lion-main                                                          | &i 5               |
| 82 Le Médecin & le Maréchal                                              | 119                |
| 83 Origine du Proverhe: Bonne renommée va<br>que ceinture dorée          | ut mieux<br>à-même |
| 84 Explication des mois de l'année                                       | ¥ 20               |
| Explication des jours de la somaine                                      | E22                |
| \$5. De l'aumône.                                                        | £23                |
| 86 Epitaphe de Ma. Bardin 4.                                             | 2 124              |
| 87 De la Parole                                                          | 125                |
| '88 Simplicité dans l'extérieur de quelques<br>Princes                   |                    |
| 89 Enigme                                                                | 128                |
| 90 De Constantin le Grand                                                | à-même             |
| ge Le changement de vie, non de lieu; f                                  | iit nouse'         |
| 92 De la grandeur des Etoiles, & de leur dist<br>Terre                   |                    |
|                                                                          | - 13-              |

# DES MATIERES.

| •                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 93 Des Livres des anciens, & de l'origine du P                    | apier 136              |
| 94 De la ville de Rome                                            | 140                    |
| 95 Epitaphe de Mr. de la Rivière                                  | 141                    |
| 96 Examen nécessaire                                              | 1,42                   |
| 97 De l'Ananas                                                    | 143                    |
| 98 Crainte dissipée                                               | 144                    |
| 99 L'Art & la Nature doivent être d'accord                        | 145                    |
| 200 Réfléxions sur l'Innocence                                    | 246                    |
| SECONDE CENTURIE.                                                 |                        |
| 1 De l'Origine de l'Imprimerie                                    | 147                    |
| 2 Sur un Papillon                                                 | 153                    |
| 3 Ce n'est que la Justice de la guerre, qui s<br>stoire glorieuse | rend la vi-<br>là-même |
| 4 Reconnoissance & politesse de quelques                          | hirondel-              |
| lès                                                               | ¥5 <b>4</b>            |
| 5 Fable du Milan malade                                           | 155                    |
| 6 Monstre vaincu                                                  | 156                    |
| 7 Hilteire memorable du Capitaine Civille                         | . ¥3 <b>7</b>          |
| & Logogryfe                                                       | 185                    |
| 9 Modestie de l'Electeur Frédéric de Saxe                         | id - même              |
| 10 Des Papillons éphémérides                                      | 166                    |
| 11 De la ville de Berlin                                          | 167                    |
| 12 Les Saturnales                                                 | 169                    |
| 13 Probité d'un Grand-Ville                                       | 273                    |
| 14 De l'Aiman                                                     | 174                    |
| 15 De Julien d'Apostat                                            | ¥75                    |
| 16 Fable de la Torque                                             | 180                    |
| 17 Du Cottonnier & du Cotton                                      | Ma-même                |
| For the                                                           |                        |

# TABLE

| 18 Eloge d'un Barbet                              | <b>18</b>            |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 19 Ce que c'est que caras en matière de pierr     | eries 18             |
| 20 Louinge ingénieuse                             | 18                   |
| 21 Des Mesures                                    | . 18                 |
| 22 Discours de Dion au jeune Denys                | 18                   |
| 23 Des richesses, de l'Or, & des Diamans du B     | réfil 182            |
| 24 Enigne                                         | , 198                |
| 25 Dialogue entre le Connestable de Bou<br>Bayard | rbon &<br>191        |
| 26 Grande retenue de Scipion PAfricain            | 1 199                |
| 27 Division du Temps                              | 197                  |
| 28 Comparaison de la beauté, de l'esprit          | & de la<br>198       |
| 29 Du Luxe de la Table                            | , 199                |
| 30 Profusion étomante                             | 201                  |
| 31 De Théodose le Grand l                         | à - mêm <b>e</b>     |
| 32 Des Sectes connues autre-fois chez les Ju      | ifs 204              |
| 33 Sur le choix d'un Epoux                        | 207                  |
| 34 Des Volcans, & du Mont-Vésuve en lier          | particu-<br>à - mêm€ |
| 35 Des Loix des douze Tables                      | 209                  |
| 36 Invitation des Créatures à louer leur Créate   | eur , e i i          |
| 37 Division du Peuple Romain                      | 213                  |
| 38 Les Railleurs sont souvent raillés             | 214                  |
|                                                   | à - mêm <b>e</b>     |
| 40 Dernières paroles de S. Louis                  | à - mêm <b>e</b>     |
| pr De la Ville d'Amsterdam                        | 216                  |
| 42 De l'Olivier, des Olives & de Phuile d'Oliv    | re ^218              |
| 43 Ode pour une personne convalescente            | 219                  |
|                                                   | Exem                 |

Digitized by Google

# DES MATIE'RES.

| 44 Exemples de fermeté, de constance &c.                            | 222                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 45 La vie de Guillaume                                              | 225                |
| 46 Manière artificielle de faire éclorre les œu<br>les Egyptiens là | - meme             |
| 47 Raillerie obligeante                                             | 226                |
| 48 Le fou dit en son cœur il n'y a point de Die                     | 227                |
| 49 Du Royanme de Gago &c. là                                        | - même             |
| 50 Du Sénat Romain, & de son pouvoir                                | 230                |
| 51 Maximes morales & politiques                                     | 232                |
| 52 Stances für ces paroles: Ne tarde point de                       | te con-            |
| vertir au Seigneur                                                  | 233                |
| 53 Délices de l'Île de Tinian là                                    | -même              |
| 54 Origine du Proverbe Ferrer le mule                               | 239                |
| 55 Stances. Tout nous parle de la puissance de bonté de Diou        | Sc de la<br>- même |
| 56 Pouvoir du Peuple Romain                                         | 24 E               |
| 57 Homme fanvage                                                    | 242                |
| 58 De la tranquilité de l'esprit                                    | 243                |
| 59 De l'Ur in & Thumin là                                           | - même             |
| 60 Modestie & humilité de l'Impératrice Flacci                      | lle 244            |
| 61 Des Chevaliers Romains                                           | 245                |
| 62 Stances. Le Marin                                                | 247                |
| 63 De l'Aumône                                                      | 248                |
| 64 De la eircolation du fang                                        | 249                |
| 65 De Charlemagne                                                   | 250                |
| 66 Enigme en virelai                                                | 256                |
|                                                                     | -même              |
| 68 Caractère du Pauvre                                              | 257                |
| 69 La passion combattue                                             | 259                |
| **                                                                  | σο Orie            |

# TABLE

| 70 Origino des signes du Zodiaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | là -mên           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 71 Le Sage du monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                |
| 72 Sur les grands Parleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2(                |
| 73 Divifibilité merveilleuse de la matière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                |
| 74 Des Consuls & de leur pouvoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                |
| 75 Du Nœud Gordien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                |
| 76 Epître à Monseigneur le Prince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                |
| 77 Queltion ingénue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                |
| 78 Du Lagetto & de son usage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27                |
| 79 Epigramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27                |
| to De quelle manière Démosthène devint g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rand Or<br>là-mên |
| \$r De la Ville de Vénise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28                |
| \$2 Paraphrase du Psaume 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 28              |
| \$3 Des Ecliples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 8               |
| 84 De Lucumon & de Tanaquil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28                |
| \$5 Caraclères de ce siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28                |
| \$6 Des Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28                |
| \$7 Du Dichteur chez les Romains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29                |
| \$8 Préparation à la mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                |
| \$9 Grotte du chien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29                |
| 90. Mutuelle dépendance des Consuls, du Se<br>Peuple Romain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |
| 91 Dialogue entre Louis XI, & Louis XIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29                |
| 92 Stance, sur le Psaume VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ر-<br>3¢          |
| 93 Mémoire infidèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                |
| 94 Des Decemvirs chez les Romains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                |
| 95 De la figure & de la grandeur de la Terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
| 96 De Machievel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 30<br>-30       |
| Same a second se | 4 Co.             |

# DES MATIERES.

| Convertinous, & Eternel, & nous sorons convertis                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 98 Bonte paternelle d'un Roi envers ses sujets 305                             |   |
| 39 Conservation & délivrance merveilleuse d'un Eco-<br>lien de Cerreto là-même |   |
| 100 Amour maternel 309                                                         |   |
| TROISIE'ME CENTURIE.                                                           |   |
| Excellence de la Vestu 311                                                     |   |
| Des Tribuns du Peuple Romain 312                                               |   |
| 3 Ce qu'il y a à éviter dans la Raillerie 313                                  |   |
| 4 Du Polype d'eau douce 314                                                    |   |
| 5 Fable de la Pie & du Pinçon Mi-même                                          |   |
| 6 Des Rabins                                                                   |   |
| 7 Foiblesse de certaines personnes d'espris là-même                            |   |
| 8 De la transpiration.                                                         |   |
| 9 Sonner de Mr. Desbarreaux 318                                                |   |
| 10 Des Préteurs éhez les Romains / 319                                         |   |
| rr De Sodome 320                                                               | , |
| 12 De la Mer morte, ou Mer de Sodeme 321                                       | • |
| 13 Ode, tirée du Pfaume 19. 322                                                |   |
| 14 Des Questeurs 326                                                           |   |
| 15 Il est dangereux pour la vertu de se familiariser avec la beauté là-même    |   |
| 16. Epitaphe épigrammatique 329                                                |   |
| 17 Des Censeurs là même                                                        |   |
| 18 Le Railleur raillé 331                                                      |   |
| 19 Mesures itinéraires 331                                                     |   |
| 20 Reproche éficace 332                                                        |   |
| 21 Enigme là-même                                                              |   |
| ** 2 22 Des                                                                    |   |

Digitized by Google

# TABLE

| 22-Des Ediles                                                              | 333                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23 Du Narval, ou de la Licorne de Mer                                      | 335                 |
| 24 Un Prince doit aimer le travail                                         | 336                 |
| 25 Grandeur d'ame de Vespasion                                             | 337                 |
| 26 Epigrammes für une fomme färdée                                         | là -même            |
| 727 Le soldat dévalisé                                                     | 338                 |
| 28 Manière îngênieuse de se désaire d'up                                   | monstre             |
| 29. Désintéressement invincible                                            | . 339               |
| 30. Ode. Les contentemens d'Ariste                                         | 340                 |
| 31 Réponse pleine de bonté de Henri le Gra                                 | <b>ind</b> 342.     |
| 32 Excellence éducation des anciens Perses.                                | là-même             |
| 33 L'homme content .                                                       | 344                 |
| 34. Des monnoies anciennes                                                 | là-même             |
| 35 Paresse insigne                                                         | 347                 |
| 35 Manque de Parole                                                        | 1 même              |
| 27 Origine du titre de Dauphin, que porte du Roi de France                 | le file aine<br>348 |
| 38 Elogo de l'Ane                                                          | 349                 |
| 39. Enigme                                                                 | 352                 |
| 40 Sur les Critiques                                                       | 352                 |
| 41 Des Aqueducs de la ville de Rome                                        | là-même             |
| 42 Sur la place de Prémier-Préfident du Par                                | lement de           |
| Paris, donnée à Mr. de Bellièvre                                           | 355                 |
| 43 Avantages de l'Economie                                                 | 356                 |
| 44 Du Verre                                                                | là-même             |
| 45 D'un Avecat                                                             | 358                 |
| 46 De Fabius Maximus                                                       | 358                 |
| 47 Des Conseils des Juiss, & en pasticulier<br>Conseil apelle le Sanhedrin | du grand            |

# DES MATIE'RES.

| 48           | A un mauvais payeur                                                | 362                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 49           | Dialogue sur la véritable gloire                                   | là - mêm <b>e</b>     |
| 50           | De la Toison d'or                                                  | 364                   |
| 51           | Utilité du travail                                                 | 365                   |
| 52           | Des Elprits-forts                                                  | là-même               |
| 53 '         | Coractère de l'envieux                                             | 366                   |
| 54           | Sur les repas des Romains                                          | là-mềme               |
| 55 }         | En quoi consiste la persection d'un Prince                         | 370                   |
| 56 1         | Du <b>Limaçon</b>                                                  | là-même               |
| 57 1         | Caractères de ce fiècle                                            | 371                   |
| <b>58</b> \$ | Sur un Paresseux                                                   | 372                   |
| <b>5</b> 9 i | De la Noblesse de l'extraction                                     | là-même               |
| 60 (         | Cascade du Mont del Marmore                                        | . 373                 |
| 61 J         | De la Bulle- d'or                                                  | 375                   |
| 62           | La manière de s'arracher aux plaisirs                              | .376,                 |
| 63 1         | Des einq Ordres l'Architecture                                     | 377                   |
| 64 1         | Ce, qu'on doit hair dans les ennemis                               | 378                   |
| 65 !         | Malheureux à prêter                                                | 379                   |
| 66 (         | Grandeur des œuvres de Dieu, oposée à<br>telle de celle des hommes | à la peti-<br>là-même |
| 67           | De Ciceron                                                         | . 330                 |
| 68           | De l'Origine des Lettres & de l'Errituse                           | 383                   |
| 69 }         | Le sot enrichi                                                     | 385                   |
| 70           | Qui n'est pas fidèle à Dieu n'est pas f<br>hommes                  | idèle sux<br>ià-même  |
| 71           | De l'Aloë de la Chine                                              | 387                   |
| 72           | La véritable science rend humble, plus-                            |                       |
| _            | gueilleux                                                          | 388                   |
|              | De Jean & de fon shevel                                            | 389                   |
| 74           | De la Bouffols                                                     | 390<br>25 Dia-        |
|              |                                                                    |                       |

Digitized by Google

# TABLE DES MATIERES.

| 75 Dialogue entre Louis XII. & François L.                   | 39€           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 76 Manière de compter par Chifres                            | 395           |
| 77 De Camille, Général Romain                                | 402           |
| 78 En voyageant sans chapeau, on ne gagne c                  | que le<br>404 |
| 79 Riditale des esclaves de la mode, & des gens              | mous          |
| & efféminés                                                  | 405           |
| 80 Le fidèle amour; Dialogue entre le Passant<br>Tourterelle | 406           |
| &i Origine du proverbe: Se basere de la cha                  | рре 🛦         |
| 3 l'Évêque                                                   | 407           |
| 32 De Scipion l'Africain                                     | 408           |
| 83 Du Lion                                                   | 410           |
| 84 Allégorie en vers                                         | 411           |
| 85 De la ville de Jérusalem                                  | 414           |
| 26 D'Annibal                                                 | 418           |
| 87 Le Cérémonieux est le flest de la Societé                 | 424           |
| 88 Belles pensées sur le Temps                               | 425           |
|                                                              | nême          |
| ga De Pompée                                                 | 428           |
| pr Caractères                                                | 431           |
| 92 Des Organes de l'animal                                   | 432           |
| 93 Sages remontrances du Philosophe Thémis                   | á sor         |
| l'Empereur Valens                                            | 434           |
| 64 De la Mer rouge                                           | nème          |
| 95 Des eine Ordres d'Architecture                            | 437           |
| 96 Des Janislaires                                           | 440           |
| De quelques végétations Chymiques & artifici                 | elles;        |
| & en particulier de l'Arbre de Diane                         | 442           |
| 98 Dépendance & indépendance de l'homme.                     | Sa dé-        |
| pendance prouve l'existence de son Auteur                    | 443           |
| 99 Manière d'enseigner de Socrate                            | 445           |
| 100 Le contenu de la Loi & des Prophètes                     | 448           |
|                                                              |               |

AMUSE



# A M U S E M E N S PHILOLOGIQUES.

#### PREMIERE CENTURIE.

§. I.

#### MAXIMES

Pour la Conduite d'un jeune Prince.

A M. LE DUC DU MAINE.



Renoncez désormais à toute bagatelle.

Déteffez le mensonge & la sotte fierté;

Tame II.

Faites

Faites de la vortu votre plus grande affaire; Et dans un entretien, même de liberté, Voyez quand vous devez ou parler, ou vos taire. N'écoutez point le délateur;

N'obligez point l'ingrat, méprifez le flateur.

Par une fausse politique,

D'une chose publique
Ne faites jamals un sécrèt.
Usez bien de celui d'un autre:
Mais tant que vous serez discrèt,
Vous ne direz jamais le vôtre.
Prenez du divertissement,

Sans le cherchef avec empressement.

Ne donnez point dans le chimère.

N'ayez jamais d'emportement.

Dans la douleur la plus amère,

Et dans la plus âpre colère

Conservez votre jugement.

N'usez jamais de méchantes finesses; Soyez ekact dans vos promesses; Du temps qui fuit soyez bon ménager;

Er si vous avez des soiblesses, N'oubliez sien pour vous en corriger.

Il est bon, dans vos entreprises

De ne rien précipiter:
Si les autres sont des sottiles,

Vous en devez profiter.

Fuyez

Fuyez la débauche & l'intrigue;

Des plaisirs criminels détournez tous vos pas;

Dans vos dons & dans vos repas,

Empêchez-vous d'être avare, ou prodigue;

Fermez l'oreille aux conseils dangereux:

Ne soyez ni guindé, ni railleur, ni sévère:

Soyez pour vos amis constant & généreux;

Et pour une faute légère

Ne rompez jamais avec eux.

Pour votre bien foyez toujours docile:
Aux malheureux accordez votre appui:

Preserez l'honnête à l'utile: C'est tout ce que j'ai pu vous écrire aujourd'hui,

## §. II.

## Docilist du jeune ATHALARIE, Roi d'Italia

Prince, de supléer à ce qui lui manque de prudence, par celle d'aurui. Que je sens de plaisir à lire ces paroles du jeune Athalaric à un sage Officier. "Donnez moi des marques "de votre sidélité, en m'avertissant du bien "que je suis obligé de faire, & élevez-vous "avec courage contre les entreprises des ménchans. Un bon Prince permet toujours qu'on "lui parle pour apuyer la justice. Au conmaraire la marque certaine d'une cruauté sy-

"rannique, est de ne vouloir point entendre par"ler des Loix anciennes. Jemploie volontiers
"ces excellentes paroles de Trajan, qui font le
"plus bel endroit de son panégyrique: Recevez
"cette Charge, & servez vous de l'autorité qu'elle
"vous donne, ou pour la République & pour moi,
"si je gouverne en Prince équitable: ou pour la Ré"publique contre moi, si je m'éloigne de mon de"voir. Considérez donc ce que j'exige de vous,
"& sachez que je ne crois pas pouvoir me per"mettre quelque-chose contre la justice.

### S. III.

# Honneurs rendus à seux qui se sont distingués dans les Arts-liberaux

Que is honneurs les plus grands Princes n'ont dis point rendus dans tous les fiècles à ceux qui fe font distingués dans les Arts! On a vu Alexandre le Grand, & Démétrius Polyorcéte, oubliant leur rang, se familiariser avec deux illustres Peintres, & venir dans leur attelier, rendre, en quelque sorte, hommage au rare talent & au mérite supérieur de ces hommes extraordinaires.

Un des plus grands Empereurs qui aient règné en Occident depuis Charlemagne, montra le cas qu'il faisoit de la Peinture, lorsqu'il fit le Titien Comte Palatin, en l'honorant de la Clé d'Or, & de tous ses Ordres de Chevalerie.

Le

<sup>\*</sup> Alexandre visitoit Apelle; & Démétrius, Protogène,

Le Roi François Prémier, enchérir encore de beaucoup sur lui, lorsqu'il dir aux Seigneurs de sa Cour, en faveur de Léonard del Vinci, qui expiroit entre ses bras: Vous avez tort de vous conner de l'honneur que je rends à ce grand Peintre. Je puis faire en un jour beaucoup de Seigneurs comme vous: mais il n'y a que Dieu seul qui puisse saire un homme pareil à celui que je perds

## §. IV. Récompense nuisible.

Une jeune fille Ephésienne, nommée Demonice, promit à Brennus, Prince des Gaulois, de lui livrer la ville d'Ephèse, s'il lui vouloit donner les colliers, les brasselets & les autres joyaux des Dames de cette Ville; ce que ce Prince lui accorda. Ainsi Ephèse étant prise, Brennus commanda à ses Soldats de lui jetter dans le sein tout ce qu'il y avoit de joyaux d'or; ce qu'ils sirent en telle quantité, que cette sille en sur accablée, & ensevelie dessous toute vive.

La perfide Démonice périt acceblée fous le poids de sa perfidie, Ainsi presque roujours le plus heureux succès du crime est la punition, & comme le bourreau du criminel qui se statoit vainement d'en jouir.

### g. V. Reflexions

#### de l'Empereur MARC ANTONIN.

Pour quoi les choses du dehors t'occuperoient elles? Fais-toi du loisir pour A 3 aprenaprendre quelque-chose de bon & d'honête, & cesse de courir çà & là comme si tu étois agité par un tourbillon. Il y a encore un autre abus à éviter. C'est que la pluspart des actions de ceux qui travaillent le plus en ce monde, ne sont qu'une laborieuse oisseré & des niaiseries d'ensant, parce qu'ils n'ont pas un but certain, auquel ils dirigent toutes leurs pensées & tous leurs ésorts.

## 9. VI. Du Poëte Simonide.

SIMONIPE étoit de Céos, Ile de la mer Egée. Ce Poète réussit principalement dans les Elégies. A l'âge de quatre-vingts ans, il disputa

le prix de la Poesse & l'emporta.

La réponse qu'il fit à un Prince qui lui demandoit la définition de Dieu, est fort célèbre. Ce Prince est Hieron, Roi de Syracuse. Il le pria de lui dire ce que c'est que Dieu. Le Poëte demanda un jour pour examiner la question qu'on lui proposoit. Le lendemain, il en demanda deux; & a mésure qu'on le sommoit de répondre, il doubloit toujours le temps. Le Roi, furpris de cette conduite, en voulut favoir la cause. J'en use sinsi, lui répondit Simonide, parce que, plus j'examine cette matière, plus elle me femble obscure. La réponse étoit sage, si elle venoit d'une grande idée de la Majesté divine, que nulle intelligence ne peut comprenndre, & nulle langue exprimer.

Après

Après avoir parcourti plusieurs villes de l'Asie, & y avoir amassé beaucoup d'argent, en cé-lébrant par ses vers les louanges de ceux qui étoient en état de le bien récompenser, il s'em-barqua pour l'Île de Céos sa patrie. Le vaisseau sit naufrage. Chacun en se sauvant emporta ce qu'il put. Simonide ne se chargea de rien, & lorsqu'on lui en demanda la raison: C'est, répondit-il, parce que tout ce que s'ai est avec moi. Plusieurs de ses compagnons de naufrage se noyèrent, accablés du poids des choses qu'ils avoient voulu sauver. Ceux qui abordèrent surent pillés par des voleurs. Chacun se retira à Glazomène, qui n'étoit pas loin du lieu où le vaisseau étoit péri. Un bourgeois qui aimoit les Lettres, & qui avoit lu les poesses de Simonide avec beaucoup d'admiration, se fit un plaisir & un honneur de le recevoir chez lui, & lui fournit abondamment toutes les choses nécessaires, pendant que les autres furent obligés de mendier par la ville. Le Poète les rencontrant, n'oublia pas de leur faire remarquer la justesse de la réponse qu'il leur avoit faire. Navois-je pas raison de dire, que ce que favois était avec moi; pour vous, ce que vous aviez volé a péri.

#### §. VII.

Du Lac de Lago di bagni, & de ses Iles florantes.

A rrois milles de Tivoli, il y a un petit lacapelé Lago de bagni, ou Salfatara, que le A 4 peuple

peuple nomme aussi les seize barquettes, à cause des Iles stotantes qui sont sur ce lac. Ce n'est que comme un petit étang, à peu près rond, & large de deux cens pas. L'eau en est extrêmement transparente, & d'une couleur qui paroit fort bleue. It en sort un assez gros ruisseau, qui coule rapidément, & qui se jette après cela dans l'Anieno. Le lac & le ruisseau exhalent une odeur de sousre, qui frape vivement, & qu'on sent de fort loin.

Le Cardinal d'Est ayant essayé en vain de sonder la prosondeur de ce lac, y sit entrer deux plongeurs, l'un desquels n'a jamais été vu depuis. L'autre raporta qu'il avoit trouvé l'eau si chaude, quoi qu'elle soit fort froide sur la supersicie, qu'il ne lui avoit pas été possible de descendre sort bas. La terre est séche & creuse par dessous tout autour des bords du lac; on peut juger de la concavité, par le bruit sourd, que sont les chevaux en marchant. Vraisemblablement ce qui paroit de ce lac n'est que la petite ouverture d'un vaste abyme, qui s'élargit, & qui s'étend sort loin par dessous à droit & à gauche.

La plus grande des Îles florantes est d'un ovale parfait, & la longueur est de quinze pieds ou environ. Elles sont toujours toutes ensemble, du côte que le vent les pousse; pour peu qu'on y touche, on les fait reculer comme on veut.

Digitized by Google

Quand on se met dessurs on les peut éloigner du bord, en poussant la terre, de la pointe de l'épée seulement.

## §. VIII.

En présentant un bouquet de fleurs, où il y a de la Violette.

Je vous denne un bouquet de fleurs, Elles sont de toutes couleurs; Mais la plus belle est violette, C'est une agréable fleurette, Qui vient la prémière au Printemps Nous dire: Voici le beau temps.

## §. IX. Cruauté de Cambyse.

LA CRUAUTE de ce Prince alloit si loin qu'il ne se passoit point de jour qu'il ne sacrissat quelqu'un des Seigneurs de sa Cour à son humeur séroce. Il avoit obligé Préxaspe, l'un de ses Principaux Officiers, & son homme de confiance, de lui déclarer ce que les Perses pensoient & disoient de lui. Ils admirent en vous, Seigneur, répondit Préxaspe, beaucoup d'excellentes qualités, mais ils sont un peu blessés de votre panchant excessif pour le vin. J'entens, dit ple Roi: c'est à dire qu'ils prérendent que le vin me fait perdre la raison. Vous en jugerez tout à l'heure. Il se mit à boire, & de plus A 5 grands

grands coups, & en plus grand nombre qu'il est jamais fait. Après quoi il ordonna au fils de Préxaspe, qui étoit son Grand-Echanson, de se tenir droit au bout de la salle, la main gauche sur la tête. Prenant alors son arc, & le bandant contre lui, il déclara qu'il en vouloit à son coeur, & le perça en esset. Puis, après lui avoir fait ouvrir le côté, montrant à Préxaspe le coeur de son sils, percé par la slèche: Ai-je la main bien sure, dit-il, d'un ton moqueur & triomphant? Ce malheureux père, à qui, après un tel coup, il ne devoit rester ni voix ni vie, eur la lâcheté de lui répondre: Apollon lui- même ne tireroit pas plus juste.

Sénèque, qui a copie ce récit d'après Hérodote, après avoir détesté la barbare cruauté du Prince, condanne encore plus fortement la lâche & monstrueuse statem du père: Sacteratius telum

illud laudatum est, quam missum.

#### 6. X.

## Clémence de Théodese le Grand.

THEODOSE le Grand étant en conversation avec Flavien Patriarche d'Antioche, lui dit, à l'occasion d'une révolte de cette ville: "Si Jé"sus-Christ, tout Dieu qu'il est, a bien voulu pardonner aux hommes qui le crucisioent: dois "je faire difficulté de pardonner à mes sujets "qui m'ont offense, moi qui ne suis qu'un homme mortel comme eux, & serviteur du même "Mastre?

ş. XI.

#### S. XI.

Le manière d'administrer la Justice, chez les anciens Egyptiens.

fonction la plus essentielle, est de rendre la Justice aux Peuples. Aussi c'étoit à quoi les Rois d'Egypte donnoient le plus d'attention, persuadés que de ce soin dépendoit non seulement le repos des Particuliers, mais le bonheur de l'Etat, qui seroit moins un Royaume qu'un brigandage, si les foibles demenroient sans protedion, & si les puissans trouvoient dans leurs richesses & dans leur crédit l'impunité de leurs crimes & de leurs violences.

Trente Juges étoient tirés des principales villes, pour composer la Compagnie qui jugeoit tout le Royaume. Le Prince, pour remplir ces places choisissoit les plus honètes gens du pays, & mettoit à leur tête celui qui se distinguoit le plus par la connoissance & l'amour des Loix, & qui étoit le plus généralement estimé. Il leur assignoit certains revenus, ann qu'affranchis des embarras domestiques, ils pussent donner tout le temps à faire observer les Loix. Ainsi, entretenus honnétement par la libéralité du Prince, ils rendoient gratuitement au Peuple une Justice qui lui est due de droit, & qui doit être également ouverte a tous les sujets, & encore plus, en un certain fens, aux Pauvres qu'aux Riches, parce que ceux-ci par eux mêmes trouvent assez d'appui

pui, au lieu que les autres, par leur état même, sont plus exposés à l'injure, & ont plus besoin

de la protection des Loix.

Pour éviter les surprises, les affaires étoient traitées par écrit dans cette assemblée. On y craignoit la fausse Eloquence, qui éblouit les esprits, & émeut les passions. La vérité ne pouvoit être expliquée d'une manière trop seche, & l'on vouloit qu'elle seule dominât dans les Jugemens, parce qu'elle seule devoit être la ressource du riche & du pauvre, du puissant & du foible, du savant & de l'ignorant. Le Président du Sénat portoit un Collier d'or & de pierres précieuses, d'où pendoit une sigure sans yeux, qu'on apéloit la Vérité. Quand il la prenoit, c'étoit le signal pour commencer la séance. Il l'apliquoit à la partie qui devoit gagner sa cause, & c'étoit la forme de prononcer les sentences.

Ce qu'il y avoit de meilleur parmi les Loix des Egyptiens, c'est que tout le monde étoit nour-

ri dans l'esprit de les observer.

Le meurtre volontaire étoir puni de mort, de quelque condition que fût celui qui avoir été tué, libre ou non. En quoi les Egyptiens montroient plus d'humanité, & d'équité que les Romains, qui donnoient aux Maîtres droit absolu de vie & de mort sur leurs Esclaves. L'Empereur Adrien le leur ôta dans la suite, & crut devoir corriger cet abus, quelque ancien & quelque autorisé qu'il sût par les Loix Romaines.

Le

Le parjure étoit aussi puni de mort, parce que ce crime attaque en même temps, & Dieu, dont on méprise la Majesté, en attestant, le nom par un faux serment; & les hommes, en rompant le lien le plus ferme de la societé humaine, qui est la bonne-foi.

Le Calomniateur étoit impitoyablement condanné au même suplice qu'auroit subi l'Accule, si le crime s'étoit trouvé véritable.

Celui qui pouvant sauver un homme attaqué ne le faisoit pas, étoit puni de mort, aussi rigoureusement que l'Assassin. Que si on ne pouvoir secourir le malheureux, il falloir du moins dénoncer l'auteur de la violence; & il y avoir des peines établies pour ceux qui manquoient à ce devoir. Ainsi les citoyens étoient à la garde les uns des autres, & tour le Corps de l'Etat étoir uni contre les méchans.

Il n'étoit pas permis d'être inutile à l'Etat: chaque particulier étoit tenu d'inscrire son nom & sa demeure sur un Régêtre public, qui demetroit entre les mains du Magistrat, d'y marquer sa profession, & de déclarer d'où il tiroit dequoi vivre. Si l'on énonçoit saux, la-peine de mort s'ensuivoit.

Pour empêcher les emprunts, d'où naissent la fainéantife, les fraudes & la chicane, le Roi Asychis avoit fait une ordonnance fort sensée.

Les Erats les plus sages & les mieux policés, & Athènes & Rome, ont toujours été embarrasses à trouver un juste tempérament pour réprimer la dureré du Créancier, dans l'exaction de son prêt, & la mauvaise-foi du Débiteur qui refuse ou néglige de payer ses dettes. L'Egypte prit un sage milieu, qui sans toucher à la liberte perfonnelle des Ciroyens, & sans ruïner les familles. pressoit continuellement le Débiteur, par la crainte de passer pour infame, s'il manquoit d'être fidèle. Il n'étoit permis d'emprunter qu'à condition d'engager au Créancier le corps de son père, que chacun dans l'Egypte faisoit embaumer avec foin, & confervoit avec honneur dans fa maison, & qui pouvoit par cette raison être aisement transporté. Or c'étoit une impieté, & une infamie tout ensemble, de ne pas retirer assez promtement un gage si précieux, & celui qui mouroit sans s'être acquité de ce devoir, Étoit privé des honneurs qu'on avoit coutume de rendre aux morts.

## ş. XII.

#### ENIGHE

Je suis poli, luisant & beau, Sans que jamais je me repaisse, Mon corps est sans chair & sans graisse Et n'a que la peau & les os. Je vais fouvent dans les combats; Sans rendre les coups qu'on me donne, Mon Maître même me bâtonne; Mais je ne m'en ofense pas.

Je rends les hommes diligens; Et sans avoir bouche, ni langue, Je fais souvent une harangue Qui fait cheminer bien des gens-

Le Tambour.

## 5. XIII.

#### De l'Eléphant.

L'Eléphant est un animal sauvage, qui nast en Asie, en Afrique & dans les sles qui sont aux environs des deux continens. plus gros de tous les animaux terrestres. est d'une couleur qui tire sur la couleur de Il a dix-huit pieds de haut, la tête grosse, les yeux petits en comparaison du corps; le cou fort court, les oreilles larges, une trompe qui lui pend presque jusqu'à terre entre les désenses de devant. Il a la bouche auprès de l'efformec; & il fort du côté de la machoire superieure deux fort grandes dents. Ses pieds font ronds & fendus en cinq ongles, ses jambes rondes & fortes, & la queue est comme celle des bufles. De fon fimple pas il atteint les hommes qui courent. Il a le pied si sur qu'il ne fait jamais un faux pas. Il nage fort bien. Il fe couche & se lève avec facilité, contre l'opinion des anciens,

anciens, qui ont cru qu'il n'avoit point de jointures aux jambes. Les défenses de l'éléphant sont l'ivoire que nous avons. Il allaite jusqu'à huit ans.

Cet animal a une force prodigieuse & porte un poids de 3000 livres. Quand il est en surie, il bouleverse tour, & feroit d'étranges ravages, si on ne l'arrêtoit comme on fait, avec les seux d'artisse qu'on jette sur lui. Nonobstant cette grande force, l'éléphant est fort docile. Son Conducteur lui fait faire avec sa trompe tout ce qu'il lui plast, saluër ses amis, menacer & battre ceux qui lui déplaisent. On en a vû tirer un sussi, danser, faire l'exercice du drapeau, servir à table, & faire cent autres choses qu'on autroit de la peine à croire. Les Eléphans vivent environ cent ans.

#### 6. XIV.

Manière de faire les Funérailles publiques, de ceux qui avoient perdu la vie à la guerre, chez les Athéniens.

Avant que de procéder à cette cérémonie on dressoit trois jours auparavant, une tente, où l'on exposoit les ossemens des morts, & chacun jettoit dessus des seurs, de l'encens, des parfums, & autres choses semblables. Puis on les chargeoit sur des chariots, dans des cercueils de cyprès, chaque Tribu ayant son cercueil & son chariot séparé: mais il y en avoit un qui

qui portoit un grand cercue vuide, pour ceux dont on n'avoit pû trouver les corps. La marche se faisoit avec une pompe grave, majestueuse & pleine de religion. Un grand nombre d'habitans, soit citoyens, soit étrangers, assistoit à cette lugubre cérémonie. Les parentes du défunt se trouvoient au sépulcre pour pleurer. On portoit ces ossemens dans un monument public, au plus beau Faux-bourg de la Ville, apellé le Céramique, où l'on a rensermé de tout tems ceux qui sont morts à la guerre; excepté ceux de Marathon, qui, pour leur rare valeur, surent enterrés au champ de bataille.

Ensuite on les couvroit de terre, & l'un des Citoyens les plus considérables de la ville saisoit leur oraison sumèbre. Après qu'on avoit ainsi payé solennellement ce double tribut de pleurs & de louange, à la mémoire des braves Soldats, qui avoient facrissé leur vie pour la défense de la liberté commune, le Public, qui ne bornoit pas sa reconnoissance à des cérémonies, ni à des larmes stèriles, prenoit soin de la subsidiance de leurs Veuves, & des Orphelins qui étoient restés en bas âge.

Puillent éguillon pour exciter le courage parmi les circayens. Car les grands hommes le forment où le mérite - est le mieux recompensé.

Tome II.

B

¼ XV.

#### ♦ 6. XV.

#### De CHARONDAS, Législateur de Thurium.

THURIUM, Ville de la Grèce avoit été bâtie fur les ruïnes d'une autre ville nommée Sybaris. Les nouveaux habitans ayant établi dans Thurium le gouvernement populaire, ils distribuèrent les citoyens en dix Tribus, auxquels ils donnèrent le nom des différens Peuples d'où ils étoient sortis pour le venir peupler.

Alors ils ne songèrent plus qu'à affermir leur gouvernement par de sages Loix, & pour cet effet choisirent entr'eux Charondas, élevé dans l'Ecole de Pythagore, qu'ils chargèrent du soin de les dresser. J'en raporterai ici quel-

que-unes.

L. Il condanna les Calomniateurs à être conduits par toute la Ville conronnés de bruyére, comme les plus méchans de tous les hommes: ignominie à laquelle le plus fouvent ils ne pouvoient survivre. La ville délivrée de cette peste, recouvra le repos & la tranquilité. Les calomniateurs sont en effet la source la plus ordinaire des troubles publics & particuliers, & trop épargnés dans la pluspart des Etats.

2. Il établit une Loi toute nouvelle, contre une autre forte de peste & de contagion, qui est, dans une République, la cause ordinaire de la corruption des mœurs; en donnant action contre seux qui se lieroient d'amitié & de commerce evec les Méchans, & les condannant à une amende considérable

3. Il voulut que tous les enfans des ciroyens fussent instruits dans les Belles-Lettres, dont l'effet propre est de polir & de civiliser les esprits, d'inspirer des mœurs douces, & de porter à la vertu: ce qui fait le bonheur d'un Etat, & est également nécessaire à rous les citoyens. Dans cette vue, il stipendia des Mastres publics, afin que l'instruction étant gratuite, pût devenir générale. Il regardoit l'ignorance comme le plus grand des maux, & la fource de tous les vices.

4. Il fit une Loi à l'égard des Orphelins, qui paroit assez sensee: en consiant le soin de leur éducation aux parens du côté maternel, de qui il n'y avoir rien à craindre contre leur vie; & l'administration de leurs biens aux parens du côté paternel, qui avoient interêt de les conferver, pouvant en devenir les héritiers par la mort des pupiles.

5. Au-lieu de punir de mort les Déserreurs, & ceux qui quittoient leur rang & fuyoient dans le combat, il se contenta de les condanner à paroître pendant trois jours dans la ville, revetus d'un habit de femme: espérant que la crainte. d'une telle honte ne produiroit pas moins d'effet que celle de la mort, & d'ailleurs voulant donner lieu à ces lâches citoyens de réparer & de couvris leur faute dans la prémière occasion.

6. Pour

6. Pour empêcher que ses Loix ne fussent abrogées avec trop de facilité & de témérité, il proposa une condition bien dure & bien hazar, deuse à ceux qui proposeroient d'y faire quelque changement. Ils devoient paroître dans l'assemblée publique avec une corde au cou; & si le changement proposé ne passoit point, être étranglés sur le champ. Dans toute la suite du tems il n'arriva que trois fois de proposer de tels changemens & ils surent acceptés.

Charondas ne survécut pas long-tems à ses Loix. Revenant un jour de poursuivre des voleurs, & trouvant la ville en tumulte, il entra tout armé dans l'Assemblée, ce qu'il avoit désendu par une Loi expresse. Un particulier lui reprocha qu'il violoit lui-même ses Loix. Non, dit il, je ne les viole point, mais je les scellerai de mon sang; & sur le champ il se rua de son épée.

fang; & sur le champ il se rua de son épée.

Grande impersection & mauvais exemple dans la dernière action de Charondas.

#### 6. XVI.

### MAXIMES MORALES. Portrait de l'homme.

CHACUN se peint assez soi même. Dans une conversation l'étourdi se peint en parlant toujours; le stupide en ne parlant point; & le sage en ne parlant jamais que sort a propos. Le dissimulé même se fait assez connoître par tous les soins qu'il prend de ne se pas laisser con-'noître.

& XVII.

Digitized by Google

#### §. XVII.

EPIGRAMME.

Sur un \* Partisan.

Un Partisen, Seigneur Haut-Justicier, D'un sief, \*\* jadis possédé par des Princes,

Se gendarma contre son charpentier,

Pour avoir d'un gibet fait les fourches trop mincès:

Eh! Monsieur, lui dit-il, n'ayez aucun chagrin:

C'est du bois de cormier, plus dur que tous les autres:

Jamais de cet ouvrage on ne verra la fin;

Je rous le garantis pour vous & pour les vôtres.

## §. XVIII.

#### De l'Electricité.

L'ELECTRICITE est la proprieté d'un corps qui étant frotté, en attire d'autres, & qui les relâche après les avoir attirés. Le diamant, le verre, l'ambre, la cire d'Espagne sont des corps. électriques, qui en attirent d'autres.

Cela vient peur-être de l'agitation violente, d'une espèce de chaleur causée par le frontement dans la matière subtile ou déliée, qui pénère les corps électriques, & qui en fait sortir, comme de l'aiman, une sorte de tourbillon de matière, dont la vitesse comprime & chasse l'air d'abord;

<sup>\*</sup> Celui qui fait traité avec les Roi, pour des affaires de finance.

<sup>&#</sup>x27; Jedis fignifie autre-fois.

bord; mais bientôt l'air comprimé & chasse se dilate, & revient victorieux, pousse vers les pierres précieuses &c. les pailles, les sétus qu'il rencontre, & les y aplique d'autant plus ésicacement, que la matière qui s'élançoit de ces corps après le frottement, a communiqué & perdu la force qu'elle avoir acquise dans le frottement même; & c'est l'auraction des pierres précieuses, du Verre, de la gomme, de la cire d'Espagne, de l'Ambre, du jais &c.

#### 6. XIX.

Le nom de Solon fauve la vie à CRESUS.

RESUS ayant été fait prisonnier par Cyrus à la prise de Sardes, fut condanne, selon Hérodore, à être brûlé vif. On dressa donc le bucher, & ce malheureux Prince ayant êté mis defsus, sur le point de l'exécution rapela dans son esprit l'entretien qu'il avoit eu autre fois avec Solon, & reconnoissant la vérité de ses avis, il s'écria par trois fois, Solon! Solon! Solon! Cyrus qui étoir présent à ce spectacle, avec les principaux de fa Cour, ayant apris pourquoi, dans cette extremité, il prononçoit avec tant de vivacité le nom de ce célébre Philosophe, touché de l'incertitude des choses humaines & du malheur de ce Prince, le fit retirer du bucher & Phonora toujours pendant qu'il vécut. Ainsi, So-: lon eut la gloire d'avoir d'un seul mor sauve la vie à l'un de ces deux Rois, & donné une salumire instruction à l'autre.

& XX

#### 6. XX.

## En quoi consiste le vrai Mérite.

ARNAUD D'OSSAT, si célèbre par son adresse merveilleuse dans les Négociations, quoi qu'il ne sût point meublé, à beaucoup près, en Cardinal, ne voulut pourtant point accepter l'argent, le carosse & les chevaux, ni le lit de damas rouge, que le Cardinal de Joyeuse lui envoya présenter trois semaines après sa promotion. Car, dit-il, encore que je n'aie point tous ce qu'il me saudroit pour seux pour ceta renoncer à l'abstinence & modessie que j'ai toujours gardée. Une telle disposition est bien rare, & bien plus estimable, qu'un magnisique êquipage, & qu'un riche ameublement.

La famense Cornélie, filse du grand Scipion & mère des Gracques, est connue de tout le monde. Il n'y avoir point à Rome de noblesse plus illustre, ni de maison plus riche que la sienne. Une Dame de Campanie l'étant venu voir, & logeant chez elle, étala avec pompe tout ce qu'il y avoit alors de plus à la mode & de plus grand prix pour la toilette des femmes; or & argent, bijoux, diamans, brasseltes, pendans d'oreilles, & tout cet attirail que les anciens appelloient mundum muliabrem. Elle s'attendoit à en trouver encore davantage chez une personne de catte qualité, & demanda avec beaucoup d'empressement à voir sa toilette. Cornélie sit

durer adroitement la conversation jusqu'au retour de ses enfans, qui étoient aux écoles publiques: & quand ils furent rentres: "Voila, lui dit-elle, "en les lui montrant, ma parure & mes bijoux: Et hace, inquit, ornamenta mea funt: Il ne faut que se demander/a soi même ce qu'on pense naturellement au sujet de ces deux Dames, pour reconnoître combien la noble simplicité de l'une l'emporte au-dessus de la vaine magnificence de l'autre. 'Quel mérite en effet & quel csprit y at-il à amasser, à force d'argent, beaucoup de pierreries & de bijoux, à en tirer vanité, & à ne savoir parler d'autre chose? Et au contraire quelle force d'esprit n'y a t-il point, sur tout pour une Dame de la prémière qualité, de se meure audesfus de ces bagatelles, de faire consister son honneur & sa gloire dans la bonne éducation de ses enfans, de n'épargner aucune dépense pour y réussir, & de montrer que la noblesse & la grandeur d'ame sont de tous les sexes?

## Ş. XXI.

#### Sédition horrible.

En 1647 un miscrable vendeur de Poisson, nommé Thomas Aniello, vulgairement apellé Mazaniello, se fit Chef des Séditieux de la Ville de Naples, n'étant âgé que de vingtquatre ans. Il excita de grands troubles dans cette Ville, y fit brûler plusieurs maisons, & messacrer quantité de gens, que ceux de sa faction

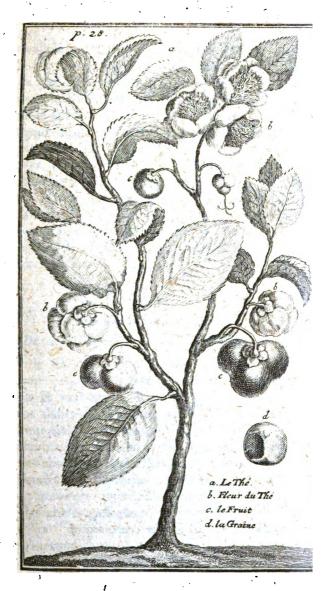

faction alloient chercher jusques dans les Eglises, où ils les tuoient au pied des Autels. Le Duc Carassa sur de ce nombre, & on porta sa tête par toute la Ville au bout d'une lance, avec cent cinquante autres; ce qui donna de la terreur aux principaux de la Ville & à tout le peuple. Aniello avoit fait dresser quantité de gibets & de roues dans les places publiques, & étoit ordinairement suivi de dix Bourreaux pour exécuter ses ordres. Cette horrible sédition sut appaisée le dixhuitième jour par le massacre de ce Tyran, dont on traina le corps par les rues avec toutes les insultes qu'un peuple justement irrité pouvoit imaginer.

## S. XXII.

#### MAXIMES DE MORALE.

De la Modération & de la cupidité.

Your devrions avoir toujours devant les yeux, que nous fommes en même tems mortels & immortels; & régler ensuite là-deffus nos désirs & nos vues: tendre, par des défirs immortels au souverain bien de l'ame, qui 
est immortelle, & n'en avoir que de bonnes 
pour les choses qui sont à l'usage des corps, dont 
la destruction est si proche. Mais par un étrange renversement, nous brûlons de désirs éternels 
pour les choses passagères, & nous n'avons que 
des désirs d'un moment, encore fort languissans, 
pour l'Eternité.

§. XXIII.

#### 6. XXIII.

LA VRAIE VOLUPTE, ou la Féligité de l'honnête homme.

Je ne sais ici-bas d'autre sélicité

Que dans une stateuse & donce volupté:

Non dans la volupté dont le peuple s'entête;

Qu'on évite avec soin pour peu qu'on soit honnête;

Et qui pour des plaisirs peu durables & saux,

Cause presque toujours de véritables maux.

J'apelle Volupté purement ce qu'un nomme

Ne se reprocher rien, & vivre en honnête-homme.

Appuyer l'innocent contre l'iniquité,

Briller moins par l'esprit que par la probité;

Du mérite opprimé réparer l'injustice,

Ne souhaiter du bien que pour rendre service;

Etre accessible à tous par son humanité:

Non, rien n'est comparable à cette volupté.

#### 6. XXIV.

Grande frugalité de quelques grands Empereurs.

Les Empereurs Nerva, Trajan, Antonin, Marc-Aurèle, Sèvére, Alexandre, Pertinax, Aurélien, Tacine, Claude II, Probe, tous Princes qui ont fait le plus d'honneur au trône, fe sont toujours piqués, d'avoir une table, des plus frugales & des plus modestes & en ont sévèrement

ment banni la somptuosité & les délicatesses de la bonne chère. La pluspart même d'entr'eux se contentoient à l'armée des nourritures les plus communes qu'on donne aux Soldats, comme fromage, lard, feves, légumes. Et afin que les Soldats n'en pussent douter, Alexandre fais loit tenir sa tente ouverte, pendant ses repas. Quand il n'étoit point à l'armée, la dépenfe journaliere de sa maison, dont \* le détail nous étonne, étoit si modique, qu'à peine suffiroit-elle aujourd'hui à un simple particulier. Il n'avoit aucune vaisselle d'or, & celle d'argent n'alloit pas i rois cens marcs: desorte que quand il vouloit traiter beaucoup de monde, il empruntoit de la vaillelle à ses amis, avec leurs gens pour servir, n'ayant gardé dans le palais qu'autant d'officiers qu'il lui en falloit dans son ordinaire. Ce n'étoit point par un esprit d'épargne qu'il en vsoit ainsi; car jamais Prince ne sut plus libéral. Mais il étoit eonvaincu, comme il le répétoit souvent, que ce n'étoit pas dans l'éclat, & dans la magnificence que consistoir la gran-deur & la gloire de l'Empire, mais dans les forces de l'Etat, & dans la vertu de ceux qui gouvernent.

, XXV.

<sup>•</sup> Quinze pintes & vin par jour, trente l'eres de viande, de so livres de pain. On y ajoutoit seulement un oison les jours de sête, & dans les plus grandes solennités un faiun ou deux, & deux chapons.

# S. XXV.

THE CHE la feuille d'un arbrisseau qui croit dans la Chine, & qui s'étend en diverses branches fort jolies. Quand ce petit arbre fleurit, ses feuilles sont blanches, jaunes, dentelées & pointues; mais après elles deviennent d'un verd brun & quelque-fois mêlé. On sèche adroitement les feuilles pour les aporter en Europe, & on les enserme bien, depeur qu'elles ne perdent de leur force. Le thé le plus récent est le meilleur. On dit qu'il sert à abattre les vapeurs qui montent à la tête, qu'il éclaireit l'esprit & fortisse la mémoire. Mais il ne faut pas qu'il soit éventé, car cela lui fait perdre tous les bons essets qu'il pourroit faire.

Le thé n'est connu dans l'Europe que depuis le commencement du précédent siècle, & ce sont les Hollandois, qui les prémiers nous en ont

fait part.

## §. XXVI.

## Etat d'un Tyran.

DENYS le Tyran marqua un jour avec beaucoup d'ingénuité ce qu'il pensoit de son état. Un de ses Courtisans, nommé Damoclès, vantoit tous les jours avec une espèce d'extase ses richesses, sa grandeur, le nombre de ses troupes, l'étendue de sa domination, la magnificence de ses Palais, & l'abondance universelle de toures sortes de biens & de plaisirs où il vivoit, ne cessant de répéter que jamais personne n'avoit été plus heureux. "Puisque vous pensez ainsi, lui "dit un jour le Tyran, voulez-vous goûter vous-"même de mon bonheur, & en faire épreuve? "L'offre en est acceptée avec joie. On place Damoclès sur un lit d'or, couvert de tapis plus brodés. Les busets étoient remplis de vales d'or & d'argent. Des esclaves d'une rare beauté, & vêrus magnifiquement l'environnoient, mentifs pour le fervir au moindre signal qu'il On n'avoit point épargné les essences les plus exquises, ni les parfums les plus délicats. La table étoit servie à proportion. Damoclès nageoit dans la joie, & le regardoit comme l'homme du monde le plus heureux. Il aperçoit malheureusement en levant les yeux, la pointe d'une épèe suspendue sur sa tête, & qui ne tenoit au plancher qu'avec un crin de cheval. Dans le rnoment même une sueur froide le saisit: tout disparoit à les yeux: il ne voit que l'épée & ne sent que son danger. Pénétré de frayeur, il demande qu'on le laisse aller, & déclare qu'il ne veut plus être heureux. Image bien naïve de la vie d'un Tyran! Celui dont nous parlons avoit regné pendant l'espace de trente-huit ans.

#### §. XVII.

## Reconnoissance de Darius.

SYLOSON, frère de Polycrate Tyran de Samos, avoit fait autre-fois présent à Darius d'un

d'un habit de couleur rouge, dont il témoignoit beaucoup d'envie, & n'avoit jamais voulu en re-cevoir le prix. Darius étoit pour-lors fimple particulier, Officier dans les gardes de Camby-le. Quand il fut monté fur le Trône, Syloson alla à Suse, se présenta à la porte du Palais, & le, fit annoncer comme un Grec, à qui le Roi avoit obligation. Darius surpris de cette annonce, & curieux d'en aprofondir la vérité, le fit entrer. 'Il reconnut en effet que c'éroit fon bienfaiteur, & loin de rougir d'une avanture, qui paroiffoit ne Ini être pas fort honorable, il loua avec admiration une genérosité, qui n'avoit eu d'autre motif que celui de faire plaisir à un homme de qui il n'avoit rien à attendre, & lui promit de lui donner beaucoup d'or & d'argent. Ce n'étoit point ce que Syloson désiroit : l'amour de la Patrie étoit la passion. Il demanda au Roi de vouloir l'y rétablir, mais sans répandre le sang des Citoyens, & en chassant seulement de Samos celui qui en avoit usurpe la Domination, depuis la mort de son frère. Darius chargea de cette expédition Otane, l'un des prémiers Seigneurs de sa Cour, qui s'en acquita avec joie & avec fuccès.

## \$. XXVIII.

Réslexions de l'Empereur Marc-Antonin.

IL N'x à rien de plus misérable qu'un homme qui veut tout connoître & tout embralfer, & qui, non content de sonder les abymes

de la terre, veut encore par ses conjectures \* pénérrer dans l'esprit des autres hommes, sans se souvenir qu'il lui doit sufire de connostre cette Divinité qu'il a au dedans de lui, & de lui rendre le culte qui lui est dû. Le culte qu'elle demande, consiste à la tenir libre de passion, à la garantir de la témérité, & à faire qu'elle ne soit jamais fachée de ce que font les Dieux ou les hommes: car ce que font les Dieux mérite nos respects à cause de leur verru; & ce que font les hommes mérite notre amour à cause de la parenté qui est entre nous. Il arrive quelque-fois aussi qu'ils méritent en quelque façon notre compassion, à cause de l'ignorance où ils sont des biens-& des maux: car cette ignorance est un aveuelement aussi pitoyable que celui qui empêche de discerner le blanc & le noir.

## \$. XXIX. FABLE, L'Avarevolt.

Avare avec son cœur enterra son trésore On le vole. Ah! dit-il, je suis à la besace! Mettez, répond quelqu'un, une pierre à sa place; Elle vous servira tout autant que votre or.

§. XXX.

Antonia ne parle pas ici de la vanité de teux qui prétendent connoître les hommes par la physionomie. Il parle de la curiosité qui nous est naturelle à tous, & qui fait que nous travaillons bien plus à deviner ceque les autres pensent, qu'à savoir se que sous pensons.

## S. XXX.

#### Origine & progrès de l'établissement des Royaumes.

Chef fouverain de sá famille, l'Arbitre & le Chef souverain de sá famille, l'Arbitre & le Juge des dissérens qui y naissoient, le Législateur né de la petite Societé qui lui étoit soumile, le Désenseur & le Protecteur de ceux que la naissance, l'éducation & leur foiblesse mettoient sous sa sauve-garde, & dont sa tendresse lui rendoit les intérêts aussi chers que les siens propres.

Quelque indépendante que fût l'autorité de ces Maîtres, ils n'en usoient qu'en pères, c'est à dire, avec beaucoup de modération. Peu jaloux de leur pouvoir, ils ne songeoient point à dominer avec hauteur, ni à décider avec empire. Comme ils se trouvoient nécessairement obligés d'associer les autres à leurs travaux domessiques, ils les associoient aussi à leurs délibérations, & s'aidoient de leurs conseils dans les affaires. Ainsi tout se faisoit de concert, & pour le bien commun.

Les Loix, que la vigilance paternelle établiffoit dans ce petit Sénat domessique, étant distées par le seul motif de l'utilité publique, concertées avec les enfans les plus agés, acceptées par les inférieurs avec un plein & libre consentement, étoient gardées avec réligion, & se conservoient dans les familles comme une police héréditaire, qui en faisoit la paix & la sureté.

Différens motifs donnerent lieu à diffé-L'un, sensible à la joie de la rentes Lois. naissance d'un fils, qui le prémier l'avoit rendu père, songea à le distinguer parmi ses frères par une portion plus considérable dans ses biens, & par une autorité plus grande dans la famille. Un autre, plus attentif aux intérêts d'une épouse qu'il chérissoit, ou d'une fille tendrement simée qu'il vouloit établir, se crut obligé d'assurer leurs droits, & d'augmenter leurs avantages. La folitude & l'abandon d'une épouse, qui pouvoit devenir veuve, toucha davantage un autre, & il pourvut de loin à la subsistance & au repos d'une personne qui faifoit la douceur de sa vie. De ces différentes vues, & d'autres pareilles, sont nes les differens usages des peuples, & les droits des Nations, qui varient à l'infini.

A mesure que chaque famille croissoit par la naissance des enfans & par la multiplicité des alliances, leur petit domaine s'étendoit, & elles vinrent peu à peu à former des Bourgs & des Villes.

Ces Societés étant devenues fort nombreufes par la fuccession des tems, & les familles s'étant partagées en diverses branches, qui avoient chacune leurs Chefs, & dont les intérêts & les caractères différens pouvoient troubler l'ordre public: il fut nécessaire de conser le Gouvernement à un seul, pour réunir tous ces Chefs sous une même autorité, & pour maintenir le repos Tome II. public par une conduite uniforme. L'idée qu'on conservoit encore, du Gouvernement paternél; & l'heurense expérience qu'on en avoit faite, inspirèrent la pensée de choisir parmi les plus gens de bien, & les plus sages, celui en qui l'on reconnoissoit davantage l'esprit & les sentimens de père L'ambition & la brique n'avoient point de part dans ce choix: la probité seule & la réputation de vertu & d'équité en décidoient, & donnoient la présérence aux plus dignes.

Pour relever l'éclat de leur nouvelle dignité, & pour les mettre plus en état de faire respecter les Loix, de se consacrer tout entiers au bien-public, de désendre l'Etat contre l'entreprise des Voisins, & contre la mauvaise volonté des Citoyeus mécontens, on leur érigea un trône, on leur mit le Sceptre en main, on leur sit rendre des hommages, on leur assigna des Officiers & des Gardes, on leur accorda des tributs, on leur consia un plein pouvoir pour administrer la Justice, & dans cette vue on les arma du glaive, pour réprimer les injustices, & pour punir les crimes.

Chaque ville dans les commencemens avoit fon Roi, qui, plus attentif à conserver son Domaine qu'à l'étendre, rensermoit son ambition dans les bornes du Pays qui l'avoit vu naître. Les démêlés presque inévitables entre des Voisins, la jalousie contre un Prince plus puissant,

Digitized by Google

un esprit remuant & inquiet, des inclinations martiales, le désir de s'agrandir & de faire éclater ses talens, donnèrent occasion à des guerres, qui se terminoient souvent par l'entier assuitetissement des vaincus, dont les villes passoient sous le pouvoir du Conquérant, & grossissionent peu à peu son domaine. De cette sorte, une prémière victoire servant de dégré, & d'instrument à la séconde, & rendant le Prince plus puissant & plus hardi pour de nouvelles entreprises, plusieurs villes & plusieurs provinces, réunies sous un seul Monarque, formèrent des Royaumes plus ou moins ètendus, selon que le Vainqueur avoit poussé ses conquêtes avec plus ou moins de vivacité.

Parmi ces Princes il s'en rencontra dont l'ambition, se trouvant trop resserée dans les limites d'un simple Royaume, se répandit partout, comme un torrent & comme une Mer, engloutit les Royaumes & les Nations, & sit consister la gloire à dépouiller de leurs Etats, des Princes qui ne leur avoient sait aucun tort, à porter au loin les ravages & les incendies, & à laisser par-tout des traces sanglantes de leur passage. Telle a été l'origine de ces sameux Empires qui embrassoient une grande partie du Monde.

Les Princes usoient diversement de la vistoire, seion la diversité de leurs caractères ou de leurs intérêts. Les uns, se regardant comme absolument maîtres des vaincus, & croyant C 2 que

que c'étoit assez faire pour eux que de leur laisser la vie, les dépouilloient eux & leurs enfans de leurs biens, de leur patrie, de leur liberté; les réduisoient à un dur esclavage; les occupoient aux Arts nécessaires pour la vie, aux plus vils ministères de la Maison, aux pénibles travaux de la campagne; & souvent même les forçoient par des traitemens inhumains à creufer les mines, & à fouiller dans les entrailles de la terre pour satisfaire leur avarice. Et delà le Genre-humain se trouva partagé en deux espèces d'hommes, de Libres & de Sers, de Maîtres & d'Esclayes.

D'autres introduisirent la coutume de transporter les Peuples entiers, avec toutes leurs familles, dans de nouvelles contrées, où ils les établissoient & leur donnoient des terres à cultiver.

D'autres, encôre plus modérés, se contentoient de saire râcheter aux Peuples vaincus leur liberté, & l'usage de leurs Loix & de leurs Privilèges, par des tributs annuels qu'ils leur imposoient; & quelque fois même, ils laissoient les Rois sur le Trône, en exigeant d'eux seulement quelques hommages.

Les plus sages & les plus habiles en matière de Politique se faisoient un honneur de mettre une espèce d'égalité entre les peuples nouvellement conquis & les anciens sujets; accordant aux prémiers le droit de Bourgeoisie, & presque tous les mêmes droits & les mêmes privilèges dont

dont jourssoient les autres. Et par là d'un grand nombre de Nations répandues dans toute la terre, ils ne faisoient plus en quelque sorte qu'une ville, ou du moins qu'un Peuple.

Voilà une idée générale & abrégée de ce que l'Histoire du Genre-humain nous présen-

te sur l'origine des Empires du Monde.

#### S. XXXI.

Natveté du Domestique d'un Chanoine.

Hier au foir un gros Chanoine Voyant que d'un peu d'eau la terre avoit befoin,

Disoit que cette année on auroit peu de foin,

Et peut être encore moins d'avoine:
Pour les pauvres chevaux que ce tems est mauvais!
Tous vont mourir de faim, sans aucune réserve.

Monsieur, s'écria son laquais,

Que d'un si grand malheur le bon Dieu vous préferre!

#### §. - XXXII.

Origine de la Poudre à Canon.

VERS le commencement du XIV. Siècle, un Réligieux Chimiste, nomme Barthold Schwartz, Allemand de Nation, ayant fait tomber par hazard une étincelle de feu, sur un melange de sousre & de salpetre, qui prit seu & sit sauter une pierre dont il étoit couvert, trouva C 2 par

Digitized by Google

par ce moyen le secrét de la poudre à canon. Mais un autre Réligieux, que l'on die être Roger Bacon, Anglois, sut celui qui en trouva l'usage; usage également utile & fatal. Voilà l'origine de la poudre à Canon. En voici austi la composition.

Un mélange de foufre, de falpêtre & de cherbon pilé, broyé dans un mortier, puis pellé par un tamis de crin, & grainé ou divilé en-petites parties sphériques, ou à peu près; telle est la composition de la poudre à canon, de cette poudre qui produit de se prodigieux effers.

Examinous un peu ces effets & tâchons d'en découvrir la véritable cause. Les choses les plus admirables en elles-mêmes, cessent de toucher, à proportion qu'elles deviennent plus ordinaires. On a vu trop fouvent les effets de la poudre dans le fusil pour les trouver aussi merveilleux qu'ils le font dans le fond. La poudre ne laisse pas d'étonner toujours dans le canon, quand ce ne feroit que par le bruit épouvantable qu'elle y cause, imitant les éclairs & le tonnerre, jusques à faire traiter le canon de foudre de guerre: Et qui pourroit s'em-pêcher d'admirer la force de la poudre, lors-qu'on voit avec horreur les tours, les forts, les remparts, s'élancer rapidement au dessus des tourbillons de flamme &' de fumée, qui fortent tout à coup d'une mine présonde?

La poudre attire tous les regards dans les fusées volantes. La fusée monte-t-elle droit & bien haut? elle efface les étoiles du ciel, &

l'air récentit d'aplaudissement.

Disons un mot de ce qui en fait la cause. Le ressort de l'air, ensermé dans chaque grain de poudre, & dans les vuides que les grains laissent entre eux, le ressort de cet air, dis-je, extraordinairement handé d'abord, puis dilaté par l'instammation de la poudre, est, ce me semble, la cause générale, au moins la principale cause de ses essets étonnans.

## 6. XXXIII.

## De lintrépidité.

l'INTREPIDITE est une force extraordinaire de l'ame, qui l'élève au dessus des troubles, des désordres & des émotions que la vue des grands périls pourroit exciter en elle: c'est par cette force que les Héros se maintiennent en un état passible, & conservent l'usage libre de leur raison, dans les accidens, les plus surprenans & les plus terribles.

#### & XXXIV.

Mepris de l'Empereur PROBE pour le faste.

Cs que l'histoire raporse de la simplicité extérieure de l'Empereur Probe, qui tient un des prémiers rangs entre les plus grands Princes, & sous qui l'Empire Romain monta au C 4 comble

comble de fon bonheur, est bien digne d'admiration. Pendant la guerre qu'il fit aux Perfes, comme il s'étoit assis à terre sur l'herbe pour y prendre son repas, qui n'étoit composé que d'un plar de pois, cuits la veille, & quelques morceaux de porc fale, on vint lui annoncer l'arrivée des Ambassadeurs de Perse. L'Empereur sans changer ni de posture, ni d'habit, qui consistoit en une casaque de pourpre, mais de laine, & en un bonnet qu'il portoit, parce qu'il n'avoit pas un cheveu, commanda qu'on les fit sprocher. Il leur dit qu'il étoir l'Empereur, & qu'ils pouvoient dire à leur Maître: Que s'il ne penfoit à lui, il affoit rendre en un mois toutes ses campagnes aussi nues d'arbres & de grains, que sa tête l'étoit de cheveux; & en même tems il sta son bonnet, pour leur mieux faire comprendre ce qu'il leur disoit. Il les invite à prendre part à son repas, s'ils avoient befoin de manger; finon qu'ils n'avoient qu'a se retirer à l'heure même. Les Ambassadeurs firent leur raporr à leur Prince, qui fut tout effraye, suffi-bien que ses Soldats, d'avoir à faire à des gens si ennemis des délices & du luxe. Il vint lui-même trouver l'Empereur, & accorda tout se qu'on lui demandoit.

. VXXX 4

Sobrieté d'Alexandre.

A LEXANDRE le Grand renvoya tous les Patissiers que la Reine de Carie lui avoit envoyés; & lui fit dire; "Que l'habitude qu'il "avoit de se lever matin, & de se donner beau-"coup d'exercice, valoit mieux que tous les ra-"gouts du monde.

#### §. XXXVI.

Les trompeurs sont souvent trompés.

#### F A B L E

DU RENARD ET DE LA CICOGNE.

Compère le Renard un jour se mit en frais, Et retint à diner commère la cicogne. Le régal sur petit, & sans beaucoup d'aprêta:

Le gelant pour toute besogne
Avoit un brouët clair; il vivoit chichement.
Ce brouët fut par lui servi sur une assiette:
La cicogne au long bec n'en put attraper miette;
Et le drole eut lappé le tout en un moment.

Pour se venger de cette tromperie, A quelque tema de-là la cicogne le prie: Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis.

Je ne fais point cérémonie.

A l'heure dite il courut au logia

De la cicogne son hôtesse,

Lous très fort sa politesse, Trouva le diner cuit à point,

Bon apétit sur-tont; Renards n'en manquent point,

Google.

Il se réjonissoit à l'odeur de la viande,
Mise en menus morceaux, & qu'il croyoit friande,

On servit pour l'embarasser En un vase à long col, & d'étroite embouchure. Le bec de la cicogne y pouvoit bien passer, Mais le museau du Sire étoit d'autre mesure; Il lui falut à jeun retourner au logis, Honteux comme un Renard qu'une poule auroit pris, Serrant la queue & portant bas l'ordille.

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris;. Attendez-vous à la pareille.

### 6. XXXVII.

De ZALBUQUE, Legislateur des Locriens.

ALEUQUE, célèbre Législateur chez les Locriens avoit été Disciple de Pythagore. ne nous reste presque qu'une espèce de préambule, qu'il avoit mis a la tête de ses Loix, qui en donne une grande idée. Il demande de fes citoyens avant tout, qu'ils croyent & foient fortement persuadés qu'il y a des Dieux; & il sjoute qu'il ne faut que lever les yeux au Ciel, & en considérer l'ordre & la beauté, pour se convaincre qu'un ouvrage si merveilleux ne peut point être l'effet du hazard, ni de l'industrie humaine. Par une consequence & une suite naturelle de cette perfusiion, il les exhorte à honorer & refpetter les Dieux, comme auteurs de rout ce qu'il y a de bon, de juste & d'honnêre parmi les mormortels; & de les honorer, non-seulement par des facrifices & par de magnifiques présens, mais par une fage conduite; & par des mœurs pures & chastes, qui plaisent aux Dieux infiniment plus que tous les facrifices.

Après cet exorde si plein de réligion & de pieté, où il montre la Divinité comme la fource primitive des Loix, comme la principale autorité, qui en commande l'observation, comme le plus puissant motif pour y être fidèle, & comme le parfait modèle auquel on doit se conformer, il passe au détail des devoirs que les hommes ont les uns à l'égard des autres, & leur donne un précepte fort propre à conserver dans le commerce de la vie la paix & l'union, en commandant de ne pes rendre éternelles les haines & les diffenfions, ce qui marqueroit un esprit séroce & indomtable; mais d'en user à l'égard de leurs ennemis comme devant bientôt les avoir pour amis. Il ne faut pas attendre du Paganisme une plus haute perfestion.

Quant à ce qui regarde les Juges & les Magnifrats, après leur avoir représenté, qu'en prononçant les jugemens, ils ne doivent se laisser prévenir ni par l'amitié, ni par la haine, ni par aucune autre passion; il se contente de les exhorter à éviter avec soin toute hauteur & toute dureté à l'égard des parties, qui sont affez à plaindre, d'avoir à essuyer les peines & les farigues qu'entraine après, elle la poursuite d'un

d'un procès. Leur place, en effet, quelque laborieuse qu'elle soit, ne leur donne aucun droit de saire sentir leur mauvaise humeur aux parties. Ils leur doivent la Justice par état, & par la qualité même de Juges; & lors qu'ils la leur rendent, même avec douceur & avec humanité, ce n'est qu'une dette dont ils s'acquittent, & non une grace qu'ils leur accordent.

Pour écarter de la République le luxe, qu'il regardoit comme la ruine certaine d'un Etat, il ne suivit pas la pratique établie parmi quelques Nations, où l'on croit qu'il suffit, pour le réprimer, de punir les contraventions à la Loi par des amendes pécunieires. Il s'y prit, dit l'Historien, d'une manière plus adroite & plus ingé--nieuse, & en même tems plus efficace. Il désendit aux femmes de porter des étoffes riches & précieuses, des habits brodés, des pierreries, des pendans d'oreilles, des colliers, des braffelets, des anneaux d'or, & d'autres ornemens de cetté forte, n'exceptant de cette Loi que les - femmes proftimées. Il fit, à l'égard des hommes, un règlement semblable à propostion, n'en exceptant pareillement que coux qui consentiroient à passer pour débauches & pour infames. Par cerre voie il décourna facilement & fana vio-" lence les citoyens de tout ce qui senteit le luxe de la mollesse. Car il ne se trouve personne qui eur affez renonce à tout fentiment d'honneur, pour vouloir porter aux year de toute une ville,

Digitized by Google

le, les marques de sa honte, s'attirer par-là le mépris & la risée publique, & deshonorer pour toujours sa famille.

#### 6. XXXVIII.

### FABLE.

#### La Brebis.

La Brebis que tondoit sa Maîtresse inhumaine, Dissit de tems en tems, se sentant écorcher, Si vous voulez ma vie spellez le boueher; Apellez le tondeur, si vous voulez ma laine.

# S. XXXIX.

### Du Poivre.

croit sur les côtes de Malabar. La tige de cet arbre est si foible qu'il la faut soutenir, comme on fait ici celle de la Vigne. Chaque branche porte ordinairement six grapes, longues chacune d'environ 12 pouces, & semblables à des grapes de raisins qui ne sont pas mûrs. On les cueille toutes vertes au mois de Novembre, & on les met sécher au soleil. Les grains durcissent & deviennent noirs en très peu de tems.

Il est à remarquer que le Poivre profite devantage dans les lieux ombragés que dans

ceux qui sont exposés au grand air.

S. XL.

# S. XL.

# Stratagème, singulier.

Lorsque l'Empereur Henri III. assiègea la ville de Presbourg, pour venger la mort de Pierre Allemand, Roi de Hongrie, à qui André avoit sait crever les yeux en 1046; Zotmonde Hongrois se signala. Car il sortit de la Ville pendant la nuit, & vint a la nage proche des vaisseaux de l'Empereur, qu'il perça adroitement avec un villebrequin; desorte que dès le matin ils commencèrent de couler à sond: ce qui fut cause de la levée du Siège.

Nous devons toujours être en garde centre nos ennemis.

# S. XLI.

Irrefolution touchant le Mariage,

Ami, je vois beaucoup de bien

Dans le parti qu'on me propose';

Mais toute-fois ne pressons rient

Prendre semme est étrange chose.

On doit y penser murement:

Gems sages, en qui je me sie,

M'ont dit que c'est sait prudemment,

Que d'y penser toute sa vie.

## §. XLII.

# Lampe inextinguible.

Dans l'État de la République de Veuise proche de Padoue, vers l'en 1500, fur trouvé, trouvé, en fouissant dans un champ, le tombeau d'Olybius, illustre Citoyen de Padoue, dans le quel on trouva, dit-on, une lampe qui y étoir allumée depuis environ quinze cens ans entre deux vases, l'un d'or & l'autre d'argent, remplis d'une liqueur très-claire, avec cette inscription:

Olybius consacre à Pluton ce présent magnifique.

Quelques uns ont cru que cer Olybins étois un Payen fort savant & qui croyoit l'immortalité de l'ame, qu'il avoit marquée par ce seu qui ne s'éteignoit point; & que de ces deux phioles, celle qui étoit d'or signission la volonté; & l'autre qui étoit d'argent représentoit l'esprit. D'autres se sont imaginé, que ces phioles étoient pleines d'une essence qui conténoit les élémens Chymiques & la matière de la Pierre Philosophale.

# §. XLIII.

# De l'Orgueil & de la Fierté.

L'ORGUEIL, comme las de ses artifices, & de ses différentes métamorphoses, après avoir joué tout seul tous les personnages de la Comédie humaine, se montre avec un visage naturel, & se découvre par la fierté; de sorte qu'à proprement parler, la fierté est l'éclat & la déclaration de l'orgueil.

5. XLIV.

# S. XLIV.

Combat fingulier de Crispinus Romain, avec Badius de Capoue.

Quintus Crispinus, Romain, étoit lié avec un Campanien nommé Badius, & par les droits de l'hospitalité, & par une amitié étroite qui en étoit la suite. Ce qui avoit contribué à en resserger les noeuds, c'est que Badius étant tombé malade à Rome chez Quintus, avant la révolte de Capoue, il avoit reçu de lui tous les secouls qu'on peut attendre d'un bon & généreux ami Ce Badius voyant les troupes des Romains campées devant les murailles de Capoue, s'avança jusques aux prémiers corps de garde & demanda à haute voix qu'on lui sti venir Crispinus. Celui-ci ayant été averti, crut que Badius vouloit lui parler comme à un ancien ami, & s'avança avec des dispositions pacifiques, conservant, malgré la rupture entre les deux nations, le souvenir d'une liaison personelle & particuière.

Quand Badius vir qu'il étoit à portée de l'entendre: Je vous desse au combat, dit il à Crispinus. Montons à cheval, & voyons qui de vous ou de moi sera paroître plus de courage. Crispinus qui ne s'attendoit à rien moins, lui répondit: Que Pun & l'autre ils avoient asses d'ennemis, contre qui ils pouvoient eprouver leur valeur & leurs forces. Pour moi, ajouta-t-il, quand je vous rencontrerais par hazard dans la mêlée.

Digitized by Google

mêlee, je me détournerois, pour ne point souiller mes mains du sang de mon ami & de mon hôte; & il se mettoit en devoir de retourner au camp. Alors Badius, plus fier qu'auparavant, commença à traiter de crainte & de lâcheté cette modération & cette honnêteté de Crispinus, & l'accablant de reproches que lui seul méritoit: Tu feins, disoit-il, de vouloir épargner ma vie, parce que tu sais bien que tu n'es par en état de defendre la tienne contre moi. Mais si tu erois que la guerre qui a rompu l'alliance des deux Peuples, n'a pas suffisanment aboli toutes nos liaisons particulières, aprens que Badius de Capoue renonce solemellement à l'amitie de Quintus Crispinus Romain. Je prens à témoins de ma déclaration les Soldats des deux Armées, qui m'entendent. Je ne veux plus avoir rien de commun avec un homme qui est venu attaquer ma patrie & mes Dieux, tant publics que particuliers. Si tu as du coeur, niens combattre.

Crispinus, peu sensible à toutes ces vaines & frivoles incarrades, fut long-tems sans vousoir accepter le dési; & ce ne fut que sur les instances vives & rétiérées de ses Camarades, qui lui remontroient combien il étoit honteux de soussir que le Campanien l'insulta impunément, qu'ensin il l'accepta. Mais avant toutes choses, sachant que tout combat particulier lui étoit interdit par les loix de la guerre, il alla demander à ses Généraux s'ils vouloient bien lui permettre de combattre hors Tome II.

de rang, contre un ennemi qui le défioit : ce,

qu'ils lui accordérent sans peine.

Alors, muni d'un pouvoir légitime, il prend ses armes, monte a cheval, & ayant apelle Badius par son nom, il lui déclare qu'il est prêt à se battre contre lui. Badius se présente sur le champ. Ils n'eurent pas plusiôt poussé leurs chevaux l'an contre l'autre, que Crispinus perça l'épaule gauche de Badius d'un coup de lance, qui passa au dessus de son bou-Cette blessure ayant fait tomber le Campanien de dessus son che al, le vainqueur fauta en bas du sien, & se jetta sur son ennemi pour l'achever à pied. Mais-Badius lui abandonnant fon bouclier, & fon cheval, s'enfuit, & regagna le corps de son Armée. Crispinus retourna vers les Romains avec le cheval & les armes du vaincu; & leur ayant présenté ces dépunilles honorables, & sa lance ensanglantée, il fut conduit au milieu des cris de joie & des aplaudissemens de tous les Soldats à la tente des Gonèraux, qui donnèrent à sa valeur les éloges & les récompenses qui lui étoient dues.

Y a-t-il un seul Lesteur à qui se récit n'inspire une estime particulière, mêlée d'une sorte de tendresse pour la sagesse & la modération de Crispinus, qui respecte dans un ancien ami & un ancien hôte des titres & des droits auxquels lui-même a renoncé: Qui soufre patiemment qu'on lui fasse à la tête de deux

deux armées les reproches outrageans de timidiré & de lâcheré, auxquels les gens de guerre four pour l'ordinaire infiniment sensibles; & qui ne croit point que même dans un tel cas il lui soir permis de faire usage de ses armes, s'il n'est autorisé par ses Généraux? D'une autre part, a - t on pû ne pas détester la féroce brutalité de Badius, à qui un désir forcené de gloire fait oublier les liaisons les plus intimes, & qui font la plus grande douceur de la vie? Mais que faur-il donc penter de nos Duellistes, qui foulant aux pieds les Ordonnances des Princes & la Loi de Dieu même, se croient obliges par un faux point d'honneur, inconnu chez tous les Païens, de tremper leurs mains dans le sang de leur meilleur ami, pour un mot qui lui sera échapé mal à propos, peutêtre dans un repas, ou dans une compagnie d'amis familiers, avec lesquels on parle avec moins de circonspection & de retenue.

Exposer sa vie pour le bien de l'Etat & de son Prince, c'est une action de la plus haute générosité. Mais braver la mort par une vanité ridicule, pour tomber en mourant entre les mains d'un Dieu irrité & tout-puissant, c'est une folie, ou plustôt une phrénésie si prodigieuse, qu'il n'y a point de plus grande preuve de l'aveuglement des hommes, que d'avoir pût attacher de la gloire à une action

fi insense.

Digitized by Google

# 6. XLV.

Comparaison du Papillon avec la Jeunesse.

Le Papillon toujours volage,
Erre, vole, de fleurs en fleurs,
Sans qu'aucune d'elles l'engage
A fixer ses folles erreurs.
Telle est la jeunesse peu sage,
Elle court à tous les plaisirs
Qui se trouvent sur son passage,
Sans qu'aucun fixe ses désirs.

### §. XLVI.

### Des Etoiles de Mer.

L'Etoile de mer est un poisson qui a reçu ce nom à cause de sa figure. C'est un animal dont le corps est composé de cinq grands bras, qu'il allonge en forme de cinq angles, terminés en pointes. Il y en a qui ont plus de cinq bras, d'où pastent une multitude de petits rameaux. On voit ces étoiles avancer indisséremment en tout sens, tantôr en rampant, tantôt en nageant. Elles font descendre dans \* la vase plusieurs petites trompes charnues, qui leur servent à y pomper leur nourriture. Outre ce secours elles ont, vers le centre de leurs rayons, une bouche armée de dents. N'ayant point comme les autres animaux le secours de la vue, pour reconnoître leur proie, elles

<sup>\*</sup> Bourbe qui se trouve au fond de la mer & des étange.

elles ont été pourvues d'un plus grand nombre d'instruments, pour sentir, sucer & dévorer ce qui leur convient; & lorsqu'elles ne trouvent pas à jouër des dents, leurs trompes vont chercher dans le limon & sur les herbes, dequoi supléer au désaut d'une proie plus nourrissante. On n'a pas encore découvert dans l'étoile comment se fait la digestion, & où est la décharge, a moins qu'elle ne soit sous une espece de petite pierre ronde, qu'on lui trouve sur le dos, & qui y semble attachée avec des ligamens.

# 6. XLVII.

Du Martyre de CHARLES I. Roi d'Angleterre.

CHARLES, I. de ce nom, Roi d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande, né le 19. Novembre 1600, succèda à son père Jaques I. l'an 1625, & épousa le onzième Mai de la même année Henriette de France, sille du Roi Henri IV. Il s'efforça d'empêcher la prise de la Rochelle, par le moyen d'une armée qu'il envoya l'an 1627, sons la conduite du Duc de Buckingham à l'Ilede Ré, pour soutenir les Protestans de France: mais certe entreprise n'eut pas de succès; car les Anglois surent désaits. Une seconde slotte que Charles envoya en 1628 ne sur pas plus heureuse, & la prise de la Rochelle sur suite d'un traité de paix entre les deux couronnes.

D 2 Quel-

Quelque tems après les Ecossois se révoltèrent. Le Roi prit les armes pour les puair; puis il leur pardonna, & congédia ses troupes. Cette bonté les rendit plus siers, & plus opiniarres dans seur rébellion.

Charles ayant accordé au Parlement d'Angleterre le pouvoir de demeurer assemblé tant qu'il le trouvéroit à propos, fut attaqué par ce corps. Le Roi fut obligé de prendre les armes en 1644, pour maintenir son autorité contre ses sujets, qui lui firent une si cruëlle guerre, qu'après plusieurs sièges & combass, ils le dépouillèrent de ses Etats. Les Ecossois vers lesquels il s'étoit résugié le livrèrent lachement aux Anglois.

Ce Prince ayant été amené à Londres fut renfermé dans le Palais de S. Jaques ou S. James, près de Whitehall, dans le Fauxbourg de Westminster; & le Samedi 20 Janvier 1649 les Parlementaires de la faction de Cromwel s'affemblerent à Westminster. Ils choisirent pour leur Séance le heut bout de la grande Salle, où ils avoient fait dresser des deux côtés des siéges couverts d'écarlate pour les Commissaires, avec un fauteuil de velours rouge, & un pupitre, pour le Président Bradshaw. On portoit l'épée & la masse devant lui, & il avoit pour sa Garde 20 Gentilshommes, ermés de pertuifanes, & commandés par le Colonel Fox. Légiste érigé en Magistrat, s'étant assis, & les Commissaires après lui, les Huissiers ouvrirent

-la grande porte de la Salle, pour y faire entrer le peuple, puis on amena le Roi que l'on fit afseoir sur un fauteuil de velours rouge. Alors le Greffier lut l'ordonnance des Communes, qui donnoit pouvoir au Président & aux Commissaires de faire le procès au Roi. Ensuite Jean Couk, comme Procureur Général, dit à haute voix, qu'il accusoit Charles Stuart de trahison & de plusieurs crimes, de la part de tout le peuple d'Angleterre, & qu'il demandoit en leur nom que les charges & informations lui fussent lues. Ces charges portoient que le Roi, qui étoit obligé par le serment qu'il avoit fait à son sacre, de gouverner le Royaume selon les Loix, les avoit violees par un gouvernement tyrannique, en suprimant le Parlement, & qu'il avoit malicieusement fait la guerre à ses peuples, au-lieu de les protèger & de les maintenir dans leurs libertés, s'étant ainsi rendu l'Auteur de tous les meurtres, qui s'étoient commis depuis les guerres. Après cette lecture, Couk, au nom du peuple, accusa le Roi d'être Tyran, traitre, meurtrier & ennemi irréconciliable de l'Etat d'Angleterre, & demanda qu'il fût obligé de répondre à ces accusations.

Le Roi refusa de répondre devant des Juges qui n'avoient aucun pouvoir légitime, & déclara qu'il ne reconnoissoit point l'autorité de cette nouvelle Cour. Il sit les mêmes protestations dans les autres séances du lundi 22, du Mardi 23 & du Samedi 27, où les Juges s'étant D 4

Digitized by Google

assemblés au nombre de 67, le Président Bradshaw, vétu d'une robe rouge, dit au Roi, que la Cour avoit résolu de donner sa sentence, & qu'il parlât, s'il avoit quelque-chose à dire pour se désendre.

Le Roi demanda de parler aux Seigneurs & aux Communes dans la Chambre peinte; mais ces gens-là lui refusèrent ce delai, & firent prononcer l'arrêt, qui portoit que Charles Stuart, Roi d'Angleterre, étoit, comme traitre, meurtrier & ennemi public, condanné à avoir la tête tranchée.

Le Roi demandant à parler, fut renvoyé par Bradshaw, qui ne voulut plus lui donner d'audience. On le renferma dans l'une des shambres de Whitehall, où les Soldats qui le gardoient commettoient mille infolences, pour insulter à ce malheureux Prince.

L'Evêque de Londres ayant prêché le Dimanché suivant devant Sa Majesté, les Ches des Conjurés lui strent présenter un cahier, qui contenoit plusieurs articles contraires aux Loix & à la Religion du Royaume, & offrirent au Roi de lui sauver la vie, s'il les vouloit signer. Sa Majesté en ayant lu quelques uns leur rendit le papier & leur dit: Qu'elle aimoit mieux se sacrisser pour son peuple, que d'exposer la liberté, les biens & la vie de ses sujets, à l'insolence d'une sactions armée.

Le Roi, après la sentence, sit paroitre une sermeté calme & soutenue, qui surprit tout le monde. Elle ne lui étoit pas naturelle, & on l'attribua à une mesure extraordinaire de l'assistance divine, qui lui sit endurer tant de mauvais traitemens, avec tant de vraie grandeur, qu'il n'y parut ni désordre ni affectation.

Comme on reconduisoit le Roi en prison, les Soldats à qui on avoit donné ce Prince en garde le faisoient servir de jouët à la Canaille, le traitoient de Prince titulaire, de Roi déponillé; & fachant qu'il haissoit l'odeur du Tabac lui en soussoit les sumées au nez. Il y eut un scélerat qui poussa même l'insolence à lui cracher au visage; sur quoi le Roi se contents simplement de dire: Mon Sauveur a bien plus soussers por moi.

Le lundi on amena au Roi le Duc de Glocester & la jeune Princesse Henriette ses enfans, auxquels il sit de très-belles remontrances; & après les avoir embrasses il leur donna sa bénédiction. La Chambre des Communes lui sit ôter dès ce jour toutes les marques de la Royauté, jusques aux armes du Roi, dont on brisa même la statue, qui étoit drèsse dans la Bourse de Londres.

L'après midi du même jour on le condulfit du Palais de S. James à celui de Whitehall, où il eut pour prison la chambre, de laquelle il pouvoit alter de plein pied à l'échasaut, qu'on D s dressa dressa devant ses senêtres. Il eut encore beaucoup à soufrir dans cet apartement; car outre
le bruit continuel que faisoient à ses oreilles
les Ouvriers, qui travailloient à dresser l'échasaut, les Soldats eurent encore la dureté de fraper toute la nuit à sa porte, & de lui dire toutes les injures qui leur venoient dans l'esprit;
desorte que ce Prince infortuné n'eut pas même la liberté de jour en repos de ses derniè-

res penfées.

Le Mardi étant venu, jour auquel se devoit faire l'exécution, l'Evêque de Londres se rendit de grand matin dans l'apartement du Roi. Ce Prince s'entretint avec lui, pendant une heure, de l'état de sa conscience, & communis de la main de cet Evêque, avec de grandes marques de pieté & de résignation. Après quoi il continua de s'occuper à mêditer la Réligion, & particulièrement la mort sanglante de Jésus-Christ, faisant sur tout cela des résléxions conformes à l'état où il se trouvoit, & temoignant toujours une fermeté & une tranquilité d'esprit tout - à fait chrétiennes. Il ne voulut point diner & n'avoit pris qu'un morceau de pain, avec un peu de vin & d'eau, lorsqu'il fut menê fur l'échafaut, dressé proche de la grande Salle, apellée la Salle aux Festims. Cet échafaut étoit couvert, tendu de drap noir sout autour; & la hache qui sert aux exécutions étoit sur un billes, où il y avoit quatre anneaux de fer pour y attacher le Roi, s'il eut voulu résister.

Là il fit un discours, qui se réduit à 6 articles principaux. Le 1. étoit: qu'il déchargeoit le Parlement du blame de la guerre, & du reproche de sa mort, dont il n'accusoit que les féditieux, qui avoient causé les funestes divisions qui lui coutoient la vie; ne leissane pas, à l'exemple de S. Etienne, de prier Dien qu'il leur pardonnat sa mort. Le 2. qu'il reconnoissoit que cette mort infame qu'on lui faisoit soufrir, étoit une punition du confentement qu'il avoir donné à celle du Comte de Strafford. Le 3. Que le plus fûr moyen de remédier aux troubles du Royaume, causés par les disputes sur la Réligion, étoit d'assembler su plustôt un Synode national, qui réglat ces difficultés par l'autorité de l'Ecriture-Sainte & selon les Loix d'Angleterre. Par le 4. il exhortoit les Anglois à reconnoître le Prince de Galles pour son Successeur, & à expier per l'installation du fils leur révolte contre le père. Par le 5. il réprésentoit au peuple, que sa vêritable liberté confistoit, non pas à gouverner, mais à vivre en fûreté sous l'autorité des Loix. Enfin 6. il concluoit fon discours, en protestant, que bien toin d'avoir voulu oprimer cette heureuse liberté, il n'avoit pris les armes que pour combattre ceux qui vouloient la détruire. en établissant un nouveau gouvernement, & qu'ainsi il avoit la gloire de mourir le Martyr de son peuple.

Le menu peuple accourut de toutes parts pour voir cet horrible spectacle; peudant que les honnêtes gens pleuroient la mort de leur

Roi en leur particulier.

Après que ce Prince est fini son discours, il apperçut deux hommes qui avoient été choifis pour exécuter cet attentat; parce que l'Exécuteur ordinaire de la Haute-Justice n'y voulut jamais venir, quelques promesses & quelques menaces qu'on lui est faites. Le Roi leur
dit avec une constance admirable, que quand
il étendroit ses mains, ils sissent ce qui leur étoit
ordonné. A ce signe, sa tête sut, d'un seul
coup, séparée de son corps. On couvrit l'un
& l'autre d'un drap de velours noir, puis on
les mit dans un cercueil de plomb, qui sut exposé quelque tems à la vue du peuple. Ensuire il sut mis dans la Chapelle Royale, auprès
de Henri VIII, sans autre inscription que ces
trois mots, Charles, Roi d'Angleterre.

Ainsi mourut CHARLES I, Roi de la Grande-Bretagne, âgé de quarante-huit ans, deux mois & vingt jours, dans la 23 année de son règne, le Mardi 30 Janvier 1649, vieux tyle.

Le Christianisme & la Constance que le Roi Charles sit paroitre dans sa mort, lui attizèrent de la part du public une pitié, qui rendoit odieux tous les complices de sa mort. Ces dispositions savorables furent fortisées par la publication d'un livre intitulé le Pornute Royal, que l'on assure être l'ouvrage du Roi.

Les

Les Anglois, depuis long-tems, ont horreur de cette abominable action, & célèbrent rous les ans le jour du martyre de Charles I. avec des marques de triftesse, en détessant le procédé de ceux qui en furent les Auteurs.

### 6. XLYIII.

#### RÉPLEXIONS MORALES.

la Science la plus necessaire & la plus negligée, est la connoissance de soi-même.

De ce sublime esprit dont ton orgueil se pique,
Homme, quel usage fais-tu?

Des plantes, des métaux tu connois la vertu,
Des différens pays les moeurs, la politique,
La cause des frimats, de la foudre, du vent,
Des astres le pouvoir suprême;
Et sur tant de choses savant,
Tu ne te connois pas toi-même!

### 6. XLIX.

### Nouvelle Invention.

Extrait du Glaneur, pièce périodique, pour l'année 1732.

Monsteur M\*\*\*. Ingénieur François, a trouvé le fécret d'imprimer sans peine, moyennant une machine d'environ deux pieds en quarré, dés feuilles, ou Livres, en quelque Langue, Caractère, ou format que ce soit; mais avec une telle célérité que 20 Compositeurs pourroient a peine saire autant d'ouvrage que lui seul: puis qu'avec son Imprimerie ambulante, il

promet d'imprimer en huit jours un gros in folio, & d'en tirer un nombre considérable d'exemplaires. Les épréuves en ont ôté faites à Paris, devant Messes. de l'Académie des Sciences, & ensuire devant le Roi, qui a fait donner une somme considérable à l'Auteur; mais avec défense de communiquer jamais son secrèt à personne, sans un ordre expres de Sa Majesté.

#### S. L. Patiente de Socratz

ALCISIADE, interrogeant Socrate, comment il pouvoit suporter l'esprit sacheux de sa semme Xantippe: C'est, dit-il, qu'il vivoit avec elle, par la même raison que ceux qui vouloient aprendre à bien monter à cheval, montoient le plus sougueux; car de même que ces gens-là se rendoient capables par-là de monter toures sortes de chevaux, en sousrant Xantippe, il devenoit propre à sousrir toutes, sortes de gens.

La douceur de la Societé consiste, non seulement à ne point faire soufrir les autres de non propres défauts, mais aussi à endurer les désauts des autres, avec douceur & avec indulgence.

## §. LI.

Exemple de l'industrie des Rats.

Dans le Journal d'un voyage fait aux Indes Orientales, par une escadre de six vaisseaux du du Roi de France, commandés par Mr. du Quesne, on voir qu'une barique d'oeufs qu'on destinoit pour les malades, diminuoit tous les joufs. On sir plusieurs trous, au travers des planches de la chambre, où éroient enfermés ces oeufs, que le Chirurgien du vaisseau avoir en garde; & voici ce que ceux qui éroient aux aguets remarquèrent.

Trois gros Rats arrivèrent en même tems, & s'aprochèrent du baril où étoient les oeufs. Le baril étoit à demi vuide. L'un de ces rate descendit dedans, un autre se mit fur le bord, & l'autre resta en bas, en dehors. On ne voyoit-point ce que faisoit celui qui écoit dans le baril, à cause que les bords en étoient trop hauts : Mais on vit qu'un moment après, celui qui étôit en haut, parut tirer quelque-chose en se retirant de dedans, où il s'étoit abaissé. Celui qui étoit resté en dehors, au bas du baril, monté sur les cercles, & s'appuyant sur ses pattes de derrière, s'éleva & prit dans sa gueule, quelque chose que tenoit celui qui étoit en haut. Celuici après lui avoir lâché prise, replongea dans le baril, & tira encore aussi quelque-chose, qui fut de même pris par celui qui etoit fur les cercles en dehors. Pour lors on reconnut que c'étoit la queue d'un Rat; & à la troissème tirade, le Rat voleur parut, tenant entre ses quatre pattes un oeuf, le dos appuyé contre le dedans du baril & la tête en bas. Ses deux camprades le remirent en équilibre sur le dos, appuyé fur

fur le bord du baril. Gelui qui étoit en bas le prit de nouveau par la queue, & celui qui étoit en haut tenoit le voleur par une oreille; l'un & l'autre le foutenant & le conduisant par deux extrémités. Descendant ensuite peu à peu & de cercle en cercle, ils le remirent doucement à bas, lui toujours sur le dos, & l'ocuf posé sur son veutre entre ses quatre pattes. Ils le trainèrent ainsi jusques sous un vuide, entre la cloison & la doublure du vaisseau, où on les perdit de vue.

On les vit faire ainsi deux fois la même manoeuvre. Ils emportèrent trois oeuss; chacan le sien, & ne restèrent pas un bon quart-

d'heure à toute cette manoeuvre.

# S. LII.

# Bravoure & fidelité de LEONIDAS.

Les Lacédémoniens avoient pour Roi Léonidas I, de ce nom, de la famille des Agides; it étoit illustre par sa prudence & par sa valeur. Il désendit courageusement le détroit des Termopyles, contre une Armée effroyable des Perfes, conduite par Xerxés, avec trois cens hommes, & s'oposa à leur passage. Il est vrai que Léonidas & les siens y perdirent la vie; maisile s'acquirent une gloire immortelle. On dit que quand il partit de Sparte, sa semme lui demanda s'il n'avoit rien à lui recommander? Rien, répondit-il, sinon que tu te remaries après ma most à quel-

quelque brave homme, qui uit des enfans qui meressemblent. Comme quelqu'un disoit pour l'étonner, que le Soleil seroit obscurci des stèches des Perses: Tant mieux, dit-il, nous en combattrons à l'ombre. Xerxès sui ayant mandé qu'en s'accommodant avec lui, il lui donneroit l'Empire de la Grèce: J'aime mieux mourir pour mon pays, dit-il, que d'y commander injustement. On lui demandoit, pour quoi les braves gens préséroient la mort à la vie? Parce qu'ils tiennent celle ci de la fortue ne, dit-il, & l'autre de la vertu. Cette action des Thermopiles, où Léonidas sut tue, se sit selon Eusèbe, la prémière année de la LXXV. Olympiade, 274 de Rome.

9. LIII.

Celui qui s'élève sera abaissé.

F A B L E.

Du Chêne et du Roseau.

Vous avez bien sujet d'accuser la Nature; Un Roitelet pour vous est un pésant fardeau.

Le moindre vent qui d'avanture Fait rider la face de l'eau,

Vous oblige à baisser la tête,

Cependant que mon front au Caucase pareil, Non content d'arrêter les rayons du soleil,

Brave l'effort de la tempête.

Tome IL

Tout

Tout wous est Aquilon; tout me semble Zephir.

Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage,

Dont je couvre le voisinage;

Vous n'auriez pas tant à souffrir;

Je vous défendrois de l'orage.

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des royaumes du vent:

La Nature envers vous me semble bien injuste.

Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,

Part d'un bon naturel, mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.

Je plie & ne romps pas. Vous avez jusqu'ici

Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber le dos;

Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots,

Du bout de l'horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfans,

Que le Nord cut porté jusques là dans ses flancs;

L'Arbre tient bon, le Roseau plie:

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu'il déracine

Celui de qui la tête au Ciel étoit voisine.

Et dont les pieds touchoient à l'empire des morts.

S. LIV.

### 6. LIV.

#### Contume barbare.

It y a dans les Indes une barbare coutume, attessée par plusieurs personnes dignes de soi, qui est, que quand une semme a perdu son mati, elle croit, ou on lui sait croire, qu'il n'y a point d'honneur à lui survivre, mais qu'il saut qu'elle se brûle avec lui, pour témoigner par-là qu'elle l'aimoit, & aussi pour se purifier par la Métemsycose. Voici ce qu'en raporte Mr. Bernier, dans son Voyage aux Etats du Grand Mogol.

Dans le tems que je passai d'Amed-abad à Agra, on nous donna nouvelle, qu'une femme r'en alloit à l'heure même se brûler avec le corps deson mari. Je me levai aussi-tot & m'en allai sout courant sur le bord d'un grand réservoir d'eau, où se devoit faire cette action. dans le fond de ce réservoir, qui étoit presque à sec, une grande fosse pleine de bois, un corps mort étendu dessus; une femme qui de loin me parut affez bien-faite, affife fur ce même bucher : quatre ou cinq \* Bramines qui y mettoient le feu de tous côtés; cinq femmes d'un âge médiocre & assez bien vetues, qui se tenoient par la main, en chantant & en dansant autour de la fosse, & une grande multitude d'hommes & de femmes, qui la regardoient. Le bucher fut in-

Les Bramen, Brainins, on Bramines font les Prêtres ou les Eccléfiastiques chez les Indiens.

continent tout en feu, parce qu'on avoit jetté dessus quantité d'huile & de beurre; & je vis en ce même tems au travers des slames, que le seu se prenoit aux habits de la semme, qui étoient frottés d'huiles de senteur, mêlées avec du sassran. Je ne remarquai point que la semme s'inquiétât ou tourmentât en aucune saçon. L'on disoit même qu'on lui avoit entendu prononcer, avec beaucoup de force ces deux mots, einq, deux, pour donner à entendre, suivant certains sentimens touchant la Métemsycose, que c'étoit pour la cinquième sois qu'elle se brûloit avec son même mari, & qu'il n'en restoit plus que deux pour la perfection, comme si elle est eu alors cette réminiscence, ou quelque esprit prophétique.

quelque esprit prophétique.

Ce ne fut pas là la sin de cette insernale
Tragédie. Je croyois que ce n'étoit que par
cérémonie que ces cinq semmes chantoient &
dansoient autour de la sosse: mais je sus bien
étonné, lorsque la slame s'étant prise aux habits
d'une d'entre elles, elle se laissa aller la tête la
prémière dans la sosse, « qu'ensuite une autre
accablée de la slame & de la sumée en sit autant
que la prémière. Mon étonnement redoubla ensuite, quand je vis que les trois qui restoient, se
reprirent par la main, en continuant le branle
sans s'ésrayer, & qu'ensin, les unes après les
autres, elles se précipitèrent dans le seu comme
avoient sait leurs compagnes. Il m'ennuyoit
bien de ce que je ne savois ce que cela vouloit

Digitized by Google

dire, mais j'apris aussi-tôt que c'étoient cinq Esclaves, qui voyant que leur Mastresse étoit extrêmement affligée de la maladie de son mari, à qui elle avoit promis de ne lui point survivre, mais qu'elle se brûleroit avec lui, se laissèrent aussi toucher de compassion & de tendresse envers cette Maitresse, & s'engagèrent de la suivre dans sa résolution & de se brûler avec elle.

Après plusieurs recherches, j'ai reconnu que tout ce manège n'étoit qu'un effet de la prévention & de la coutume, & que les mères infatuées des leur jeunesse de cette superstition, comme d'une chose très-vertueuse, très-louable, & inévitable à une femme d'honneur, en infatuoient de même l'esprit de leurs silles, dès leur tendre jeunesse: quoi qu'au sond ce n'ait jamais été qu'un artisse des hommes, pour s'assujettir d'avantage leurs semmes, & pour empêcher qu'elles ne les empoisonnassent.

# g. LY.

### De la Tortue.

dont les deux plus estimées sont la tortue franche & le carret. La tortue franche a's pas l'écaille bien belle: mais la chair & les oeuss en sont excellens, & très-recherchés par les gens de mer, qui n'ent rien de meilleur pour se rafraichir, & se guérir de leurs maladies quand la navigation est longue. Une seule tortue peut E 2 dender

donner jusqu'à deux cens livres de chair qu'on fale; & près de trois cens oaufs fort gros, & qui sont de garde.

Le carret est une eutre tortue très-grosse, aussi bien que la franche, d'une chair à la vérité moins délicate; mais elle est très-recherchée pour son écaille, qu'on façonne comme on veut, en l'amolissant dans l'eau chaudé, puis la mettant dans un moule, dont en lui sait prendre exactement & sur le champ la figure, à l'aide d'une honne presse de fer. On la polit ensuite, & on y ajoute des cizelures d'or & d'ar-

gent, ou d'autres ornemens.

La tortue paît l'herbe fous l'eau & hors de l'eau. Elle fait sa de neure ordinaire, & trouve sa nourriture dans de certaines prairies, qui font au fond de la mer, le long de plusieurs iles de l'Amérique. Il y a peu de brafses d'eau sur quelques-uns de ces fonds, & les voyageurs raportent que quand la mer est calme, & le tems ferein, on voit ce beau tapis verd au fond de l'eau, & les tortues qui s'y promenent. Après qu'elles ont mangé, elles vont à l'embouchure des rivières chercher l'eau douce. Elles viennent respirer, puis s'en retournent au fond. Quand elles ne mangent point, elles ont ordinairement la tête hors de l'eau, a moins qu'elles ne voient remuër quelque chasseur, où quelque oiseau de proie, auquel cas elles s'enfoncent bien vîte.

Elles

Elles vont tous les ans à terre pondre leurs oeufs, dans des trous qu'elles se font sur le sable, un peu au dessus de l'endroit où \* la lame vient battre. Elles les couvrent tres -légèrement, afin que le Soleil les échaufe, & fafse éclorre les petits; & en travaillant pour leur famille, elles préparent une provision abondante aux hommes & aux oiseaux; car elles vont pondre de quinze jours en quinze jours jusqu'à trois fois, & mettent bas chaque fois quatrevingt ou quatre-vingt-dix oeufs & plus. bout de vingt-quatre ou de vingt-cinq jours, on voit sortir du fable de petites tortues, qui sans leçons & sans guide, s'en vont tout doucement gagner l'eau. Mais malheureusement pour elles la lame les rejette les premiers jours. Les oiseaux accourent qui les enlèvent la pluspart, avant qu'elles soient assez vigoureuses pour tenir contre le flot, & pour se glisser au fond. Aussi de trois cens oeufs, il n'en échape quelque-fois pas dix; quelque-fois poinz-du-tout.

### §. LVI.

#### De la Fille de Londres.

La VILLE de Londres est une des plus grandes, des plus riches & des plus storissantes villes du monde. C'est la capitale de la Grande-Brétagne, & le siège de la monarchie d'Angleterre.

<sup>\*</sup> Ce font les vagues de le mer, qui rowlent les unes fut les autres.

terre: Elle a un célèbre Parlement, & une Soeieté Royale des Sciences, établie par Charles II. en 1663. Il y a des écoles publiques où l'on enseigne toutes sortes de métiers, gratie, aux pauvres, une Ecole de Mathématique, où l'on unfeigne la navigation, une maison publique où l'on fait travailler les vagabonds & gens de mauvaife conduite. Il y a aussi des hôpitaux magnifiques, un grand nombre de belles & grandes places & des rues très-propres. On y trouve on grand nombre de Collègés & d'Eglises, dont les principales sont S. Paul, Cathédrale, & la Collégiale de Westminster, environ 80 Temples pour les Non-Conformistes, 30 pour les Pratestans étrangers, une belle Synagogue pour les Juifs, & environ un million de personnes.

On remarque outre cela à Londres, la Tour, qui est une forteresse proche la Tamise, où est le grand Arsenal de la Nation, la fabrique de la monnoie, les joyaux & les Archives de la Couronne, & qui est la prison des Pairs & des Membres de la Chambre-basse du Parlement. La bourse \* est un des plus beaux édifices en ce genre.

& LVII.

Digitized by Google

On spelle bourfe en plusieurs Villes, le lieu où s'assemblene les Marchands & les Hanquiers, pour traiter de leurs affaires.

#### . LVII.

#### REFLEXIONS MORALES.

l est mal-aisé d'être joueur de profession, & honnête-homme en mêmetems.

Un Joueur d'un commun aven, N'a rien d'humain que l'aparence; Et d'ailleurs it n'est pas si facile qu'on pense, D'être fort honnête-homme & de jouer gros jeu: Le défir de gagner, qui nuit & jour occupe,

Elt un dangerenz siguillon.

Souvent quoique l'esprit, quoique le coeur soit bon, On commence par être dupe, On finit par être fripon.

### LVIII.

#### De Cesar Auguste.

Es noms de cet Empereur étoient Cajus Julius Cesar Octavianus Auguste. Il écoit fils d'Octavius & d'Accia, fille de Julie, foeur de Jules César, & fut apelle d'abord Offavius. Il nâquit sous le Consulat de Cicéron & d'Antoine, l'an 691 de la fondation de Rome.

Il n'étoit âgé que de quatre ans, lors qu'il perdit son père. A douze ans il sit publiquement l'oraifon funèbre de fon nieule Julie; & a dix-huit, après avoir apris à Apollonie l'assassinat commis à Rome en la person-,

ne de Jules-César son oncle, qui l'avoit adopté, il traversa d'Epire en Italie, où il fut reçu par une armée qui vint au devant de lui à Brindes, & qui s'attacha à fa personne, comme au véritable fils de Jules Célar. M. Antoine qui étoit alors Consul, jaloux de l'autorité qu'il vouloit réserver toute entière pour soi, reçut affez mal Auguste, qui arma contre lui, & qui l'obligea, par la crainte, à en user autrement, mais ce calme ne dura pas long-tems. Auguste, après avoir célébre des Jeux à ses depens, pour la dédicace d'un Temple bâti par J. Cêsar, & s'être acquis par cette action la faveur du peuple, ne songea plus qu'à la guerre contre Antoine, qui metteit tout en usage pour perdre Auguste, & pour le faire déclarer ennemi public

Auguste sut créé Vice-Prêteur, avec une autorité égale à celle des Consuls, & on le déclera capable d'exercer le Consulat, dix ans avant l'âge préscrit par les Loix.

Après avoir reçu ordre de poursuivre Antoine, avec les Consuls Hirtius & Pansa, il vint à bout en trois mois de cette guerre, dégagea Décimus Brutus, qui étoit asségé dans Modène, chassa Antoine de toute l'Italie, l'an 711 de Rome, & 43 ans avant Jésus-Christ. Nonobstant ce succès, il aprit que le Sénat ne le mettoit aux prises avec Antoine que pour ruiner l'un par l'autre, & le Triomphe pour

Digitized by Google

pour l'affaire de Modène lui fut refusé. Cet affront, joint aux progrès de Cassius, sit résoudre Auguste à se réconcilier, pour sa sureté avec M. Antoine, qui le menaçoir, en cas de resus, de s'unir lui-même avec Brutus & Cassius eontre lui. Il se sit donc une ligue offensive & désensive entre Auguste, M. Antoine & M. Lépidus, qui avoit ménagé ce Traité: c'est la l'origine du Triumvirat,

Auguste sit autoriser son adoption par un Edit public; & en vertu d'une Loi expresse, il sit condanner Brutus, Cassius, & les autres assassins de Jules César. Puis s'étant abouché avec Antoine & Lépidus, il sut arrêté que tous les trois prendroient pour cinq ans le Gouvernement de la République, sous le nom de Triumvirs, & qu'ils nommeroient les Magistrats. La même année Auguste & Antoine s'embarquèrent avec leurs troupes, & passèrent en Macédoine, où ils vainquirent Cassius & Brutus, qui après leur désaite se donnérent la mort.

L'année suivante Auguste & Antoine étant entrés ensemble en Triomphe à Rome, divisèrent entr'eux les Provinces de l'empire; l'Orient échut en partage à Antoine; & l'Occident à Auguste: car ce dernier avoit abandonné l'Afrique à Lépidus, qui s'étant voulu attribuer le profit de la victoire qu'Auguste avoit remportée en Sicile, deux ans après, sur le jeune Pompée, sut contraint par Auguste à déposer

le nom & l'autorité de Triumvir & envoyé en éxil. Antoine ayant époulé Octavie foeur d'Auguste, partit pour aller faire la guerre aux Parthes qu'il vainquit. Après son retour à Rome, & s'être continué Triumvir avec Auguste pour cinq ans, il repassa en Orient, où il exerçoit une tyrannie insupportable. L'attachement honteux qu'il avoit pour Cléopatre, Reine d'Egypte, sit qu'il répudia Octavie, quoi qu'aussi belle & plus

jeune que cette Egyptienne.

Auguste de son côté fit ouvrir publiquement le Testament d'Antoine, qui avoit été dépose entre les mains des Vestales, La lecture qu'on y fit des legs qu'il faisoit à Cléopaire & à leurs ensans communs, qu'il instituoit ses héritiers, & les nouvelles qu'on y répandit de son attachement servile pour cette Reine, irritérent tellement les Romains, qu'Auguste n'eut pas de peine à les faire resoudre à la guerre l'un contre l'autre. Enfin au mois de Septembre de l'an 31 avant Jesus-Christ, après quelque légers combats la fameuse bassille d'Actium dé-- cida du sort de ces deux Princes. Antoine vaincu prit la fuite avec Cléopatre, & se retira à Aléxandrie, où il recommença de se plonger dans de nouvelles débauches. Auguste s'étant evance jusqu'à Pêlufe, dest encore Antoine, qui · fut enfin réduit à se percer lui-même de son · épée. Cléopatre, pour éviter la honte de servir d'ornement au Triomphe de son ennemi, s'ota la vie, en se faisant piquer par un aspic.

Après leur mort, qui rendit Auguste Souverain de l'Orient, & lui affura l'Empire de tout le Monde, il retourna à Rome, où il remporta l'honneur de trois triomphes différens. On dit qu'il délibéra pour lors avec Agrippa & Mécénas, ses favoris, s'il rendroit à Rome son ancienne liberté; & qu'il retint l'Empire, par l'avis de Mécénas. Pour affermir son autorité, il s'appliqua à gagner les armées par ses libéralités, le peuple par l'abondance des vivres, & tout le monde par la douceur de la paix. Ce fut alors qu'il prit le titre d'Empereur, non comme les Généraux d'armées avoient contume de prendre, mais comme une marque de la puissance souveraine. Il y joignit ensuite la Charge de Censeur; & en cette qualité il fit le dénombrement des Citoyens Romains, qui se trouverent monter à quatre millions soixante & trois mille. Des le commencement de cette année, le Sénat avoit fait fermer le Temple de Janus à Rome: ce qui ne se faisoit que lorsque les guerres étoient cessées dans tout l'Empire Romain.

Ce fut la 39 année du règne d'Auguste, à compter depuis la mort de Jules César, que Jrsus-Christ vint au monde. Environ trois ans après, Auguste adopta Tibère, qu'il obligea en même tems d'adopter Germanicus son neveu. Depuis la 35 année du règne d'Auguste, ce Prince parut avoir beaucoup plus de douceur qu'il n'en avoit eu auparavant. Dans la conjuration que Cinna forma contre Auguste, l'Empereur

par le conseil de Livie sa femme, pardonna à tous les complices, & sit même déclarer Cinna Consul pour l'année suivante. C'est aussi à ce Prince qu'on est redevable de la réforme du Calendrier, qu'il mit dans l'état où il est resté jusqu'au Pape Grégoire XIII. En cette occasion Auguste sit donner son nom au mois d'Août, qui jusqu'alors s'apelloit Sextilis.

Il fit, de grands exploits en Espagne, dans les Gaules, & dans l'Asie, soumetrant tout à son obésssance. Le Temple de Janus, qui n'avoit été fermé que deux sois depuis Romulus jusqu'à Auguste, sut sermé trois sois sous

cet Empereur.

La quarante-troissème année du règne d'Auguste, les Consuls firent publier per son ordre, avec l'agrèment du Peuple & du Senat, une Loi, par laquelle il fut ordonné que Tibere gouverneroir avec Auguste, & qu'il auroit la même autorité que cet Empereur, qui s'occupa les dernières années de la vie à faire plusients Règlemens utiles à la République. Il partit de Rome pour assister aux Jeux que l'on faisoit à Naples en son honneur, & pour conduire Tibère, qu'il envoyoit en Illirie, jusqu'à Bênevent. En revenant, une indisposition subite l'obligea de s'arrêter à Nole, où il mourut le 19. Août, âgé de 75 ans, 10 mois, & 26 jours, dont il avoit règné . 44 aus, moins 13 jours, depuis la bataille d'Actium, & 57 ans, fix mois, & deux jours, depuis la mort de César. On lui fit des obseques magnifi-

Digitized by Google

gnifiques. Le Sénat lui décerna même des honneurs divins, un Temple, des Prêtres, & une Prêtresse, qui fut Livie, femme de l'Empereur.

Auguste étoit d'une taille avantageuse & bien proportionnée. Il avoit l'air doux, le regard modeste, le nez un peu élevé pres du front, les sourcils presque joints ensemble, & les dents petites & ferrées. Pour les mœurs, il en faut juger bien différemment, par raport au commencement & à la fin de sa vie. qu'il aspira à la Souveraineté, il parut d'un esprit inquiet, remuant, artificieux, & prêt de tout sacrifier à sa fortune. Il se signala dans le Triumvirat par sa cruauté, qui fut satale à plufieurs gens de bien. Mais fi-tot qu'il fut paisible possesseur de la Souveraineré, tous ses vices semblèrent être changés en vertus. Il ne songea plus qu'à maintenir, la paix qu'il avoir procurée à l'Univers, à avancer les gens de mérite, & à faire fleurir les Arts & les Sciences, qu'il cultiva lui-même, & qu'il porta sous son Empire à leur dernier degré de perfection. De la cerre multitude de grands hommes, qui se formerent de son tems, & qu'il excita par ses faveurs & par ses libéralités. Au reste, Auguste étoit affable, libéral, bienfaisant, juste, modere, peu vindicatif, peu chaste; & trop soumis aux caprices de sa femme Livie, qui le tournoit comme il lui plaisoit.

§. LIX,

# 6. LIX.

# ENIGME.

A la moitié du monde on me voit nécessaire, Mais pour l'autre moitié je ne lui sers de rien, Il n'est usage ici plus commun que le mien, Et je suis composé de forme & de matière. Sans titre & sans noblesse, aux Climats où hous sommes, On me voit élevé par dessus tous les hommes, Je m'abaisse au bon jour, je m'abaisse à l'adieu. Je suis utile au sou, je suis utile au sage, Devant les Grands Seigneurs je suspends mon usage, Et la Civilité me chasse de mon lieu.

Le Chapeau.

# 6. LX.

# De la Torpille.

ressemble beaucoup à la Raye. C'est un possson des plus singuliers & qui produit sur le Corps humain d'étranges essets. Pour peu qu'on le touche, ou si par hazard on vient à marcher dessus, on se sent saiss d'un engour-dissement par tout le corps, mais sur-tout dans la partie qui a touché immédiatement la Torpille. On remarque le même esset, quand on touche ce poisson, avec quelque-chose qu'on tient à la main. "J'ai moi-même, dit Mr., Anson dans son voyage, ressent un assez care

"engourdissement dans le bras droit, pour "avoir apuyé, pendant quelque tems, ma can"ne sur le corps de ce poisson; & je ne doute "pas que l'effer n'en eût été plus violent, si "l'animal n'avoir déja été prêt d'expirer: car "il produit cet effet à mesure qu'il est plus "vigoureux, & il cesse d'en produire dès qu'il "est mort On peut en manger sans aucun inconvénient. J'ajouterai encore que l'engourdissement ne passe pas aussi vîte, que certains Naturalistes le disent; le mien diminua insensiblement, & le lendemain j'en sentois encore quelques restes.

Ce poisson ne seroit-il point électrique?

# §. LXI. Des Obelisques.

ramide étroite & longue, faite d'une seule pierre, & élevée pour servir de monument public. On en voit encore plusieurs à Rome, qui y ont été amenés d'Egypte, & qui doivent être comptés entre les plus rares ornemens de cette ville.

Tous ces Obélisques de Rome sont quadrangulaires, & sinissent en pointe aiguë. C'étoient comme autant de rayons du soleil, cette grande Divinité que les Egyptiens adoroient aussi sous le nom d'Osiris, & dans lequel ils faisoient habiter les Etres, les Génies, & les Ames de l'Univers. Les quatre Angles regar-

Tome II. F doient

doient les quatre plages du monde, & signisioient les quatre Elémens.

Quelques-uns ont suposé que les hiéroglyphes de ces Obélisques, contenoient des
éloges des Rois, ou des histoires de quelques
faits mémorables, & que ces monumens n'étoient érigés, que dans la double vue de servir d'ornement, & d'honorer les Heros de la
Nation. Mais ceux qui ont fouillé plus avant
dans ces recherches, ont prouvé que c'étoient
des livres ouverts, qui exposoient aux yeux
du public les mystères de la Théologie, de
l'Astrologie, de la Métaphysique, de la Magie,
& de toutes les Sciences que les Egyptiens
cultivoient. A la vérité, le commun peuple
n'étoit pas capable de pénétrer dans les labyrintes de ces Oracles; mais alors, comme aujourd'hui encore, il se repaissoit d'ombres &
d'obscurités.

Ces mêmes Obélisques sont tous de granite. C'est une espèce de marbre d'une dureté extrême, & d'une longue durée: on assure même qu'il résiste long-tems au seu. Il ne faut pas douter que la solidité de la matière, ne sût une des raisons du choix qu'on en saisoit. L'Obélisque de S. Jean de Latran subsiste depuir trois mille ans, & celui de S. Pierre est de neus cens ans plus vieux. On dit que ce dernier pèse 956148 livres. Le prémier est le plus grand de tous: sa hauteur est de

de cent huit pieds, sans compter ni le piède-stal, ni la croix.

# §. LXII.

## Saignée fréquente.

ON BAIT que les François font un usage de la saignée beaucoup plus fréquent que les autres Nations. Voici un fait qui confirmera cette vérité, au de la de tout ce qu'on pourroit se le figurer.

Mademoiselle Gignol de Saint-Sauge en Nivernois, traitée par Mr. Thevenau, Dr. en Médecine, & qui étoit detenue d'une maladie nommée Spasmodisoporeuse, a été saignée depuis le 6. Septembre 1726, jusqu'au dernier Février 1728. dix mille cent nonante neuf sois. C'est à dire, qu'elle est tombée autant de sois dans des convulsions, dont on la soulageoit en lui ouvrant la veine, dont on tiroit une goute de sang suivant le besois.

# §. LXIII.

# F A B L E.

Du Vieillard & des trois jeunes Hommes.

Un odlogenaire plantoit.

Passe encor de bâtir; mais planter à cet âge! Disoient trois jouvenceaux, ensans du voilinage:

Assurément il radotoit:

. .

Car

Car au nom des Dieux, je vous prie, Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un Patriar he il vous faudroit vieillir.

A quoi bon charger votre vie

Des foins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous?

Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées.

Quittez le long espoir & lés vastes pensées,

Tout cela ne convient qu'à nous.

Il ne convient pas à vous-mêmes,
Répartit le Vieillard. Tout établissement
Vient tard & dure peu. La main des Parques blêmes,
De vos jours & des miens se joue également,
Nos termes sont pareils par leur courte durée.
Qui de nous des clartés de la voute azurée
Doit jouir le dernier? Est il aucun moment
Qui vous puisse assurer d'un second seulement?
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage:

Hé bien, désendez-vous su Sage

De se donner des soins pour le plaisir d'autrui?

Cela même est un fruit que je goute aujourd'hui:

J'en puis jouir demain, & quesques jours encore;

Le puis ensin compter l'aurore,

Plus d'une fois sur vos tombeaux.

Le Vieillard ent raison; l'un des trois jouvenceaux

Se noya dès le port, allant à l'Amérique.

L'autre, afin de monter aux grandes dignités,

Dans

Dans les emplois de Mars servant la République, Par un coup imprévû vit ses jours emportés:

Le troisième tomba d'un arbre.

Que lui-même vouloit enter:

Et pleurés du Vieillard, il grava sur leur marbre, Ce que je viens de raconter.

### 6. LXIV.

# De l'Indigo.

Indico, dont on se sert pour, teindre en bleu, se tire d'une plante, qui porte une fleur semblable à celle des chardons & une semence comme celle du fænugres une fois semée elle dure trois années entières. Car au bout de la prémière année, on la coupe à un pied de terre, on arrache toutes ses feuilles. & on les fait sécher au foleil, pendant un jour. Ensuite on les jette dans une Cîterne pleine d'eau nette, & un peu salée: On les y laisse 4 ou 5 jours, avec de grosses pierres par-dessus, & on a soln de remuër Après cela on fait l'eau de tems en tems. couler cette eau dans une autre Cîterne, & on l'y laisse une nuit entière. Deux hommes entrent le lendemaio dans cette seconde Cîterne; ils travaillent à force de bras, comme s'ils battoient du beurre, jusqu'à ce que l'eau s'épaississe, & que la Substance de l'Indigo tombe au fonds. Ils passent & filtrent cette eau, à travers une toile fine, qui retient tout l'Indigo.

go. Ils le font sécher au soleil, & c'est ainsi qu'ils amassent le meilleur indigo. L'année suivante, la plante pousse de nouvelles seuilles; on les coupe, & on procède comme l'année précédente: mais l'Indigo qu'on en tire n'est pas plus fort que l'Indigo fauvage. La troisième année, la plante diminue encore, & les étrangers n'estiment pas l'Indigo qu'on en tire. Il n'y a que ceux du pays, qui s'en servent pour faire les Teintures.

Les meilleures marques du bon Indigo font la sécheresse, & la légèreté qui le font nager sur l'eau. Quand on le met sur des charbons de seu, il doit faire une sumée violette, & ne latsser que fort peu de cendres. Les Marchands doivent prendre garde, qu'il ne soit pas humide, quand ils l'achetent; car en moins de huit jours, ils en perdroient plus de trois livres sur dix. Pour le bien êprouver, il saut en casser quelques morceaux, & les regarder au soleil. Car si l'on remarque quelque-chose de brillant au milieu, c'est signe qu'il y a du sable parmi, dont quelques uns se servent pour le falsser, & le rendre plus pésant.

### §. LXV.

Chiens de Chrétiens, & Chiens des Chrétiens.

Les Turcs apellent ordinairement les Chrétiens des Chiens; ce nom sauva autresois tous ceux qui étoient dans cet Empire, en voi-

ci l'Histoire. Mahomer III. Empereur des Turcs étant irrité contre les Chrétiens, jura avec serment, qu'il feroit mourir tous les Chiens de Chrétiens, tant Ambassadeurs qu'autres, de haute & de basse qualité, qui se trouveroient dans son Empire. Son Grand - Visir prévoyant les conséquences d'une cruauté si barbare & si peu politique, s'opposa par ses remontrances & par ses prières a une telle résolution: mais voyant que l'Empereur ne vouloit point changer de dessein, il eut recours au Moufti, qui, pour satisfaire à la conscience de sa Hautesse engagée par un serment, lui conseilla de faire mourir tous les Chiens des Chrétiens, puisqu'il avoit juré la mort de tous les chiens de Chrétiens. L'exécution s'en fit avec pompe sur ces bêtes, que les Chrétiens apportèrent de toutes Peut-être les accompagnèrent-ils de quelque fomme d'argent pour le Moufti, le Visir & l'Empereur même; car l'argent est un grand mobile dans ce pays - là.

### S. LXVI. Du Chameau.

E CHAMEAU est un animal fort haut, mais en même tems fort doux & fort docile, qui nait en Afrique & en Asie. Il y en a de deux espèces, ceux qu'on apelle proprement chameaux, & ceux qu'on apelle dromadaires. Les chameaux ont une bosse de chair sur le dos; ils sont gros & grands; ils marchent à grands

F. 4 pas

pas, mais rudement, & font environ dix bonnes lieues par jour, chargés de leur charge, qui sera de six, sept, jusqu'à huit cens livres. Pour les Dromadaires ils ont deux bosses de chair fur le dos, qui sont comme une selle naturelle. Ils sont plus petits, plus grêles & plus légers que les chameaux, & ne servent gueres qu'à porter des hammes. Ils ont un bon trot, afsez doux, & font facilement quarante lieues par jour. Du reste ils sont semblables aux cha-Ils ont tous deux les oreilles & la queue courte, le pied fourchu & mol comme une éponge, le cou long; l'un & l'autre s'agenouillent pour être chargés on déchargés, puis se rélevent quand on veut. Ils soufrent facilement la foif, pouvant dans un besoin être cinq jours sans boire; toute-fois plus les chameaux que les dromadaires.

Le Chameau s'aprivoise & s'instruit facilement. A peine a-t-il vû le jour qu'on le fait coucher sur le ventre. On le tient dans cette posture 15 ou 20 jours, lui donnant du lait peu à la fois, pour l'accoutumer à boire peu, & à se baisser quand il s'agit de le charger ou de le décharger, & il devient très-docile.

### 6. LXVII.

Contre les \* Faijeurs d'Horoscopes.

S runteurs des choses futures, Curieux des sécrèts divins,

· Ceux qui prédisent ce qui doit arriver à quelqu'un.

Ne

Ne consultez plus les Devins,
Pour apprendre vos avantures.
L'art est faux & pernicieux,
Qui dans les grands chifres des cieux,
Croit découvrir nos destinces.
Dieu seul, comme Roi des humains,
Tient le compte de nos années,
Et le destin du monde est l'oeuvre de ses mains.

# §. LXVIII.

# Histoire d'un Somnambule.

Un Somnambule est une personne, qui fait en dormant les actions ordinaires de la vie que l'on fait étant éveillé.

Voici ce qu'un François raconte à ce sujet, touchant un Italien attaqué de cette maladie.

Etant allé voir un de mes amis à la campagne, j'y trouvai un Gentilhomme Italien, nommé Monsignor Agostino Fosari, qui étôit somnambule. Il ne paroissoit pas avoir plus de trente ans, homme sec, noir, d'une mélancolie trèsenfoncée, & d'un esprit froid, mais pénétrant, & capable des sciences les plus abstraites. Les accès de son déréglement le prenoient d'ordinaire dans le décours de la Lune, & plus fortement durant l'Automne & l'Hiver que pendant le Printems & l'Eté. J'avois une curiosité étrange de voir ce que l'on en racontoit, & j'étois convenu avec son valet de chambre, qui m'en disoit des F5

merveilles, qu'il m'avertiroit, quand il feroit ce plaisant manège. Un soir sur la fin d'Octobre après le souper on se mit à jouër à divers jeux, le Seigneur Agostino joua comme les autres, se retira enfuite, & se coucha. Sur les onze heures le valet de chambre nous vint dire, que son Maitre seroit Somnambule cette nuit là, & que nous vinssions le voir & l'observer. Je le regardai long-tems le flambeau à la main. Il étoit couché. fur le dos & dormoit les yeux ouverts, mais fixes & sans aucun mouvement, ce qui étoit la marque afforée de fon accès, à ce que l'on disoit. Je lui maniai les mains, qu'il avoit très froides, & le pouls, qui étoit si lent, que son sang ne sembloit pas circuler. Nous jouames au trictrac en attendant l'ouverture de cet Opéra. A minuit ou environ, le Seigneur Agostino tira brusquement les rideaux de son lit, se leva, & s'habilla assez proprement. Je m'aprochai de lui le slambeau fous le nez, je le trouvai insensible, avec les yeux toujours ouverts & immobiles. Avant que de mettre fon chapeau, il prit son baudrier, qui éroit pendu à la quenouille du lit, & dont on avoit ôté lépée de crainte d'accident; car quelque-fois ces Messieurs les Somnambules frapent comme des sourds à tort & à travers, En cet équipage le Seigneur Agostino, fit plusieurs tours dans la chambre, s'aprocha du feu, se mit dans un fauteuil, & peu après entra dans un cabiner, où étoit sa valise. Il y chercha longrems, renversa tout, & ayant remis les choses en bon ordre.

ordre, il ferma la valise, & mit la clédans sa poche, d'où il tira une lettre, qu'il mit fur la cheminée. Il gagna la porte de la chambre, l'ouvrit & defcendit l'escalier. Quand il fut au bas, un de nous étant tombé rudement, le Seigneur Agostino parut s'epouvanter & doubla le pas. Sonvaler nous avertit de marcher doucement, & de ne point parler, parceque quand le bruit, qui se faisoit proche de lui, se mêtoit à ses songes, il devenoit furieux, & couroit quelque-fois de' tontes ses forces, comme s'il étoit poursuivi. Il traversa toute la cour qui étoit très grande, & alladroit à l'écurie. Il y entra, caressa son cheval, le brida, & se mit en devoir de le seller: mais n'ayant pas trouvé la selle à l'endroit ordineire, il parut fort inquiete, & comme un homme qui n'a pas son conte. Il monta à cheval, & galopa jusqu'à la porte de la maison, qu'il trouva fermée. Il descendit de cheval, & ayant pris un caillou il frapa à coups rédoublés contre l'un des batans. Après plusieurs efforts inutiles, il remonta sur son cheval, le conduisit à l'abreuvoir, qui étoit à l'autre bont de la cour, le fit boire, l'alla attacher à un poteau, & s'en revint au logis fort tranquillement. Au bruit que les valets faisoient dans la cuisine, il devint plus attenuf, s'aprocha de la porte, & mit l'oreille au trou de la ferrure. Puis passant tout d'un coup de l'autre côté, il entra dans une fale-basse, ou il y avoit un billard. Il fit plusieurs allées & venues autour du jeu, & les postures d'un joueur. De

De là il alia mettre les mains sur un clavessin, dont il jouoit assez bien, & y sit un peude désordre. Ensin après deux heures d'exercice, il remonta à sa chambre, & se jetta tout habillé sur son lit, où nous le trouvames le lendemain à neuf heures du matin, en la même posture que nous l'avions laissé. Car toutes les sois que son accès le prenoit il dormoit huit ou dix heures de suite. Son valet nous dit qu'il n'y avoit que deux moyens de faire cesser ces accès, l'un de le chatouiller sortement à la plante des pieds, & l'autre de sonner du cor, ou de jouër de la trompète à ses oreilles.

# 6. LXIX.

# Logogriphe.

Le Logogriphe est une sorte d'Enigme, qui consiste à prendre en différens sens, les différentes parties d'un mot.

Nous sommes quatre ensans d'une même samille, Et nous nous passons de nos soeurs:
A notre tête est la troisième fille;
Et notre ainée a les seconds honneurs.
Celle qui de nous quatre a la taille plus grande, A la troisième place a soumis sa fierté;
Et par distinction la dernière demande
Un peut ornement sur son chef ajouté.
Nous composons un tout: Mettez-vous à sa quête;
Et si vous le trouvez, demandez le d'abord,

, Pour

Pour vous guérir du mal de tête, Que vous aura cause, peut-étre, cet effort. Les Lettres de l'Alphabet, qui sont le mot de Casse.

### §. - LXX.

Du Titre des Métaux, & de ce qu'on nomme carat, en matière d'or.

de finesse de l'or & de l'argent est le degré de finesse & de bonté de ces métaux. Ce titre varie, selon les degrés de la pureté du métal. L'or est parfaitement sin, quand il ne contient que de l'or sans mélange. L'argent est parfaitement sin, quand il n'est mélangé d'aucun métal qui lui soit inférieur. Il ne doit pas même contenir d'or, parce qu'il y auroit de la simplicité à laisser passer pour argent ce qui auroit en soi une valeur supérieure, dont on pourroit prositer par l'extrait.

Une masse d'or se peut diviser par la pensee en vingt-quatre parties, & chaque partie en quarts, en huitièmes, en seizièmes, en trente-deuxièmes. Chaque vingt quatrième partie d'une masse d'or, de quelque poids qu'elle soit, se nomme carat, & lors que la masse après l'assinage & l'essai ne contient que de l'or sanz alliage, on dit alors que cet or est au titre de vingt-quatre carats; que de vingt-qua tre parties de cette masse, il n'y en a aucune qui ne soit de bon or & qu'il est poussé au fin. Il faut remarquer que les affineurs assurent qu'il s'en faut toujours quelque petite chose que l'or ne parvienne aux vingt-quatre carats, y ayant toujours un quart, ou un seize, ou un trentedeuxième d'alliage. Quand l'or après l'affinage, ou après l'essai, se trouve diminué, par exemple de deux vingt quatrièmes parties, on reconnoit que cette masse d'or ne contenoit que vingtdeux parties d'or, & qu'il y en avoit deux d'alliage. On dit de cet or qu'il est au titre de

vingt-deux carats.

L'argent de même le partage en douze par-ties, qu'on nomme deniers, & le denier se divi-se en vingt-quatre grains. Quand on a détaché une demi-once d'un lingot d'argent, & qu'on l'a fait fondre avec une balle de plomb à la coupelle, si après l'évaporation du plomb on retrouve encore une demi-once d'argent, on ditdulingot qu'il est au titre de douze deniers: il est au plus fin. Si sur la demi - once il se trouve une douzième, ou deux douzièmes parties de diminution, on dit du lingot qu'il est au titre de onze, ou de dix deniers; c'est à dire que ce lingot ne contient que dix ou unze parties de sa masse qui soient de pur argent . & que le reste est de l'alliage. Ainsi le carat & le denier, quand on parle du titre des métaux, ne sont point des poids fixes, mais des poids rélatifs à la ntasse dont ils font partie. Une once d'or pur est aussi bien à vingt-quatre carats qu'un marc d'or, parce que le marc d'or a, en ce cas, vingt

vingt-quatre parties d'or pur, & l'once de même: mais le carat du marc pêse huit fois autant que le carat de l'once.

### G. LXXI.

# Contentement passe richesses.

Séne que dit qu'il n'y a point de différence entre posséder une chose & ne la point souhaiter.

Dans un lieu du bruit retiré,
Où, pour peu qu'on soit modéré,
On peut trouver que tout abonde,
Sans amour, sans ambition,
Exemt de toute passion,
Je jouïs d'une paix prosonde;
Et pour m'assurer le seul bien
Que l'on doit estimer au monde,
Tout ce que je n'ai pas, je le compte pour rien.

### §. LXXII. Du Castor.

Le Castor paroit avoir trois à quatre pieds de long, tout au plus, sur douze ou quinze pouces de largeur. Son poil dans les pays septentrionnaux est communément noir. Il tire sur le fauve & s'éclaircit, à mesure qu'on avance dans les climats tempérés. Il a deux sortes de poils, le poil long & le duvet.

duvet. Le duvet est extrêmement fin & serré, long d'un pouce, & sert à conserver la chaleur de l'animal. Le long poil sert à préserver le duvet de la boue & de l'humidité.

Le castor, soit male, soit femelle, porte dans quatre poches sous ses intestins une matière résinueuse & liquide, qui s'épaissit hors dela. Les Médecins l'apellent Castoreum, & l'emploient comme un excellent reméde contre les venins; contre les vapeurs & autres maladies: mais le Castoreum se gâte & le noircit quand il est vieux, & c'est alors un dangereux poison.

Je viens au logement du Castor. Il a trois fortes d'instrumens dont il fait usage pour batir, ses dents, ses pattes & sa queue. Avec ses dents qui sont très-fortes, il coupe le bois avec lequel il construit son batiment, & celui dont il fait sa nourriture. Il a les pieds de devant comme ceux des animaux, qui aiment à ronger, comme les singes, les rats & les écureuils. Il s'en fert pour fourr, grater, amollir & gacher la terre glaife, dont il fait grand usage. Ses pieds de derrière sont garnis de membranes ou de grandes peaux entre les doigts, comme ceux des canards & de tous les oiseaux de rivière.' Sa queue est longue, un peu platte à toute couverte d'écailles, garnie de muscles, & toujours humeltée d'huile ou de graisse. Cer animal né architecte se sert de sa queue, au lieu d'auge ou d'oiseau, pour porter le

le mortier ou la glaise, il s'en sert enfuite comme d'une truelle pour l'étendre & en faire un enduit.

Les castors pour établir leur demeure, choisissent un endroit abondant en vivres, arrosé de quelque ruisseau, & propre pour y faire un lac ou un réservoir d'eau, où ils puissent aller prendre le bain. Ils commencent par y construire une chaussée, ou une levée, qui tienne l'eau, à niveau du prémier étage de leur logement.

Cette chausse peut avoir dix où douze pieds d'épaisseur, à son fondement: elle est en. talus ou en pente du côté de l'eau, qui pele delfus fuivant la hauteur & la presse puissamment Le côté opposé est à plomb contre terre. comme nos murailles, & ce talus qui a douze pieds de large en bas, diminue vers le haut, & n'en a plus que deux. La matière de cette chausse n'est que du bois & de la glaife. Les castors transhent avec une facilité merveillense des morceaux de bois, les uns gros comme le bras, les autres comme la chisse. Ils les enfoncent par un bout dans la terre, fort prochès les inte des autres, les entrelaçant avec d'autres morceaux plus petits & plus souples. Mais comme l'eau s'échaperoit au travers, & mettroit l'abreuvoir à fec, ils ont recours à la terre glaife, avec ·laquelle ils remplissent tous les vuides par dehors & par dedans; de façon que l'eau ne va pas plus Tome II

loin. Si la force de l'eau ou quelque autre accident y fait par hazard quelque crévasse, ils rebouchent bien vîte le trou, visitent tout l'édifice, réparent & entretiennent tout avec

une vigilance parfaite.

La chaussée ou la digue de l'abreuvoir étant finie, ils travaillent à leurs cabanes, qui sont des logemens ronds ou ovales, partagés en trois pièces, qu'ils élèvent l'une sur l'autre: l'une au dessous du rez de chaussee, & ordinairement pleine d'eau, les deux autres au-des-Ils fondent ces petits bâtimens, d'une manière tres folide sur le bord de leur abreuvoir & toujours par étage, afin que si l'eau monte, ils se puissent loger plus haut. Ils font au bas deux ouvertures pour aller'à l'eau: l'une les conduit à l'endroit où ils se baignent & qu'ils tiennent toujours propre. L'autre est le passage à l'endroit où l'on porte tout ce qui pourroit salir les étages supérieurs. Ils ont une troisième porte placée plus haut, depeur d'être pris lorsque les glaces leur bouchent les portes de la place basse. Quelque-fois ils construisent leur maison entière à sec sur la terreferme, & font des fossés de cinq a six pieds de profondeur, pour descendre jusqu'à l'eau. Les Murailles des bâtimens sont perpendiculaires, & ont deux pieds d'épaisseur.

Le dedans de la cabane est vouté en anse de panier, & pour l'ordinaire de figure ovale. La grandeur en est réglée sur ceux qui y loge-

ront.

ront. Douze pieds de long sur huit ou dix de large suffisent pour huit ou dix castors. Ils ont une arithmétique naturelle, qui leur fait proportionner la place & les provisions aux besoins de la compagnie, & comme c'est un usage parmi eux de demeurer chacun chez soi, sans jamais découcher, ils ne sont point de dépense inutile pour des survenans.

Il y a des castors qu'on apelle terriers, qui font leur demeure dans des cavernes, pratiquées dans un terrain relevé au bord ou à quelque distance de l'eau. Ils pratiquent sous terre des boyaux, qui vont de leur caverne jusqu'à l'eau, & qui descendent quelque-fois depuis dix jusqu'à cent pieds. Ces boyaux gagnent des retraites inégalement élévées, où ils se mettent à sec, à mésure que les eaux montent. Leurs lits sont composés de copeaux, qui leur servent de matelats, & d'herbes qui leur tiennent lieu de lits de plumes.

Tous ces ouvrages, fur-tout dans les pays froids, sont achevés au mois d'Août ou de Septembre, après quoi les castors sont leurs provisions. Durant l'Eté ils vivent de tous les fruits & de toutes les plantes que la campagne leur sournit. En Hiver ils vivent de bois de frêne, de plane & autres, qu'ils sont tremper dans l'eau, à mésure qu'ils en ont besoin. Ils sont pourvus d'un double estemac, pour digérer en deux reprises un aliment si dur. Ils coupent des brins G 2

qui ont depuis trois pieds jusqu'à dix. Les gros morceaux sont trainés au réservoir par plusieurs castors à la fois; les petits par un seul, par des chemins dissérens. On assigne à chacun sa route, depeur que les travailleurs ne s'embarassent mutuëllement. On règle la grandant des contraits de la grandant deur du chantier sur le nombre des habitans, & l'on a observé que la provision de bois pour dix castors étoit de trente pieds en quarré, sur dix de profondeur. Ces morceaux de bois ne sont pas entassés, mais placés en croisant l'un fur l'autre & avec des interstices, afin qu'ils puissent arracher le bois au besoin, & tirer toujours celui d'en bas, qui trempe dans l'eau. Ils le coupent & l'aportent dans leur cabane, où toute la famille en vient gruger sa part. Quel-que-fois ils vont au bois, & régalent leurs petits de quelque nouvelle nourriture.

Les Chasseurs qui savent qu'ils aiment mieux le bois frais que le bois slotté, en apor-tent auprès de leur cabane, & les prennent à l'affut ou au piège. Quand l'Hiver devient fort, quelque fois on fend la glace, & lorsque les castors viennent à l'ouverture pour respirer, on les tue avec des haches, ou bien on fait à la glace un grand trou qu'on couvre d'un filet bien fort. On renverse ensuite la cabane. Les castors qui écoient à leur ordinaire se sauvent en gagnant l'eau, & s'échapent par l'ouverture de la glace, donnent dans le panneau & demeurent pris.

6. LXXIII.

### 6. LXXIII.

### Force de l'Exemple.

RIEN n'est si contagieux que l'exemple, & nous ne faisons jamais de grands biens, ni degrands maux, qui n'en produisent de semblables. Nous imitons les bonnes actions par émulation, & les mauvaises par la malignité de notre nature, que la honte retenoit prisonnière, & que l'exemple met en liberté.

# §. LXXIV. De la Cabale.

E TERME de Cabale, a dans le style des Hébreux une signification fort différente de celle qu'on lui donne en François. L'Hebreu Cabala, fignifie Tradition; & les Rabins, qui font nommes Cabalistes s'apliquent principalement à la combinaison de certains mots, de certaines lettres, de certains nombres, par le moyen desquels ils fe vantent de découvrir les choies futures, & de pênêtrer le sens de plusieurs passages difficiles de l'Ecriture. Cette science n'a point, de principes affurés, mais elle suit certaines traditions des Anciens, d'où lui vient le nom de Cabale. Les Cabalistes ont un grand nombre de noms, qu'ils apellent Sacrés, par lesquels ils invoquent les Esprits, & dont ils prêtendent tis rer de grandes lumières. Ils enseignent que les sécrets de la Cabale furent découverts à Moyse sur le mont Sinaï, & qu'ils sont venus de père en fils

fils jusqu'à eux sans interruption, & sans aucua usage de lettres, parce qu'il n'est pas permis de les ècrire. On dit qu'il y, a grand nombre de Juis Cabalistes dans la Pologne, & dans d'autres endroits du Nord.

On donne aussi par abus, parmi les Chrétiens, le nom de Cabale, à une certaine Magie, qui abuse des passages de l'Ecriture pour des opérations, magiques, ou pour former des caractères magiques & des figures constellées; & des talismans. Tels sont les Abraxes, si connus parmi les Antiquaires. On comprend quelque fois sous le même nom l'art hermétique, ou la recherche de la Pierre Philosophale.

### 6. LXXV.

# Sur les Louangeurs.

S' vous étes prodigue de louanges, vous ne ferez ni estimé, ni ne ferez estimer ceux que vous louerez.

Celui qui sans discernement

Adresse à tous venans les louanges qu'il donne,

Fait grand tort à son jugement,

Et ne sait honneur à personne.

§. LXXVI.

### §. LXXVI.

On demande lequel de ces deux vices est le plus grand, de l'Ambition ou de la Paresse.

## DIALOGUE de l'Ambition & de la Paresse.

L'AMBITION.

Comment pouvez-vous vivre dans un état fi sédentaire?

LA PARESSE.

Comment pouvez-vous vivre dans un état si laborieux?

L'AMBITION.

Je suis née pour agir, je ne saurois vivreautrement.

LA PARESSE.

Je suis nee pour reposer; je ne puis subsister sans cela.

L'AMBITION.

Vous ne parlez que de reposer.

LA PARESSE.

Vous ne parlez que de vous inquiéter.

L'AMBITION.

Mais quelle apparence, de reposer toujours, & de ne rien entreprendre; de ne se résoudre jamais à rien, & de demeurer toujours en même place!

LA PARESSE.

Hé quelle apparence d'entreprendre tou-

jours, & de n'achever jamais, de sortir toujours de sa place, & n'en trouver jamais une bonne; de se résoudre à tout, & de n'arriver jamais à son but.

L'AMBITION.

Vous vous trompez, j'ai un but auquel je prétens bien arriver; & ce but est le repos, après que j'aurai exécuté tous mes desseins.

LA PARESSE.

Si vous étes louable de prétendre au repos, je ne suis pas blâmable d'en jouir des-àprésent: vous allez à votre sin, mais moi je suis à la mienne; vous y allez par hien des travaux & des dangers, & j'y suis sans travail, sans inquiétude & sans danger: vous étes incertaine si vous arriverez au repos que vous espèrez trouver dans l'avenir; mais je jouïs déja du mien dans l'assurance & sans obstacle.

L'AMBITION.

Un repos acheté par le travail est toujours plus agréable que celui qui ne vous vient que du côté de la nature & de la pésanteur.

### LA PARESSE.

S'il n'y a qu'à acheter son bien pour en jour plus agréablement, je vous conseille de laisser prendre le vôtre à vos ennemis, asin d'avoir l'occasion de le recouvrer à force de courage & de travail, & d'en jour ensuite plus doucement. Pour moi, je ne suis pas d'humeur à acheter un bien qui est déja à moi; la nature m'a donné le repos, j'en jourrai & je renonce

en même tems à la satisfaction de l'acheter à mes dépens.

L'AMBITION.

A quoi bon celui qui ne fait que dormir?

Hé, à quoi bon celui qui ne fait que courir après les vents & la fumée?

L'AMBITION.

Apelez-vous une fumée la gloire & la réputation qui de tout tems à été au goût de toutes les Nations, & qui est la nourriture de tous les grands esprits?

LA PARESSE.

Courir toujours après, & ne la trouver jamais, c'est un tourment; la trouver, & ne s'en rassair jamais, c'est un malheur.

L'AMBITION.

Mais vous n'acquerez rien.

LA PARESSE.

Vous ne jouissez de rien.

L'AMBITION.

Je jourrai quelque jour.

LA PARESSE.

Et moi je jours déja.

L'AMBITION.

He, de quoi jourssez-vous?

LA PARESSE.

Je jouis de moi & de mon tems,

L'AMRITION.

Apelez-vous jouir du tems, que de ne s'en fervir jamais?

G 5

Digitized by Google

#### LA PARESSE.

Apelez-vous jouir du tems, que de nes'en servir que pour s'embarasser dans une infinité de desseins & d'affaires?

#### L'AMBITION.

Au moins je fais si bien', que le tems ne me dure pas.

#### LA PARESSE.

Si pour empêcher que le tems ne vous dure sur le rivage, il n'y a qu'à se jetter en pleine mer, & dans le fort de la tempête; la condition de ceux qui font naufrage est plus heureuse que le repos de ceux qui sont a l'abri des orages: pour moi, s'il y a un peu d'ennuis dans la folitude, j'aime mieux les soufrir que la nécessité de me débattre parmi les vagues. Vous dites que le tems ne vous dure pas, je le crois bien pour le présent: car quand on nage toujours contre le torrent, le travail fatigue plus que l'ennui: mais l'avenir tarde beaucoup pour vous: car je vous entends bien souvent soupirer après lui. Si donc vous ne vous ennuïez pas du présent, vous vous ennuïez du futur qui trompe vos espérances par ses prolongations: mais moi je me contente du présent, & l'avenir ne me trompe jamais parceque je n'arends pas de faveur de lui.

#### L'AMBITION.

A ce que je vois, vous vous contentez de bien peu de chose.

#### LA PARESSE

A ce que je vois, vous ne vous contentez de rien.

L'A M-

#### L'AMBITION.

Mais enfin ne fortirez-vous jamais de cette indifférence qui vous rend méprifable?

### LA PARESSE.

Et vous, ne fortirez-vous jamais de cette inquiétude qui vous rend importune?

#### L'AMBITION.

C'est cette inquiétude qui a réveillé un Aléxandre.

#### LA PARESEE.

C'est ce calme où je suis qui a endormi un Annibal dans le cours de ses victoires, & si vous faites résléxion sur les histoires, j'ai endormi plus de Rois & d'Empereurs que vous n'en avez réveillé.

#### L'AMBITION.

Vous mettez donc votre excellence à endormir les gens.

#### LA PARESSE.

Oui, si vous mettez la vôtre à les tenir dans les allarmes.

#### L'AMBITION.

Au moins je les réveille.

### La Paresse.

Dites plustôt, je les inquiéte, ou si vous apelez vos allarmes un réveil, j'apellerai mon sommeil une paix & une agréable suspension de chagrins & de soins.

### L'AMBITION.

Enfin vous tomberez d'accord que ceux qui ont investivé contre vous & contre moi ont dit dit que j'étois la maladie des Grands, & vous la maladie des petits.

#### LA PARESSE.

En matière de maladie, celle qui fait mourir les Grands n'est guères plus à estimer que celle qui fait mourir les petits.

### L'AMBITION.

J'ai cela au moins que je ne me rencontre que dans le cœur des grands hommes, jamais dans le cœur des coquins.

#### LA PARESSE.

La migraîne a cela aussi qu'elle n'est que dans la tête, & jamais dans les pieds, mais je ne sais pas si cela la rend plus désirable.

#### L'AMBITION.

Un trop grand assoupissement n'accommode jamais bien la santé.

#### LA PARESSE.

Les infomnies trop fréquentes ne l'accommodent pas plus.

#### L'AMBITION.

Pour moi je me trouve bien d'agir & de me mêler des affaires publiques.

### LA PARESSE.

Si vous vous trouvez bien d'être agitée par la tempête, je ne me trouve pas mal de m'en retirer, car le poisson qui dort au fond de l'eau est toujours mieux, que quand il se débat dans les rets de pêcheurs.

#### L'AMBITION.

Un peu de ma vigueur vous feroit grand bien. LA

#### LA PARESSE.

Un peu de ma tranquilité ne vous en feroit pas moins.

#### L'AMBITION.

Je crains que vous n'apelliez tranquilité ce qui n'est que pésanteur en vous.

#### LA PARESSE.

Je crains que vous n'apelliez vigueur ce qui n'est que précipitation en vous.

### L'AMBITION.

Vous avez beau dire, les eaux croupissantes ne valent jamais rien.

#### LA PARESSE.

Les torrents & les eaux qui se dissipent par une trop grande rapidité, ne valent guères mieux.

#### L'AMBITION.

Otez-moi ce calme qui empêche le vaisseu d'avancer.

#### La Paresse.

Otez-moi cet orage qui le fait périr.

### L'AMBITION.

Otez-moi cet engourdissement de nerfs qui menace l'homme de paralisse.

### La Paresse.

Otez-moi la convulsion des membres qui le menace de la mort.

5. LXXVII.

# 6. LXXVII.

# Raisonnement d'un Chien.

boucherie. On lui mettoit une ferviette à la gueule, & dans cette ferviette l'argent de la quantité de viande qu'on fouhaitoit. On lui difoit le nom du Boucher qu'il connoissoit; il faifoit son message & raportoit la viande au logis. Il fut un jour rencontré par d'autres chiens qui voulurent le dévaliser. Il entra dans la boutique d'un Paticier, mit sa serviette à terre, vint se battre contre les autres chiens, les mit en suite, vint reprendre sa viande & continua sa route.

Dieu donne à chaque animal, selon son espèce, un instinct particulier pour sa gloire, pour

notre utilité & notre plaisir.

### 6. LXXVIII.

### F A B L E.

Du Rat de ville & du Rat des champs.

Autre fois le Rat de ville Invita le Rat des champs, D'une façon fort civile, A des reliefs d'Ortolans. Sur un Tapis de Turquie Le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie Que firent ces deux amis. Le règal fut fort honnête: Rien ne manquoit au festin; Mais quelqu'un troubla la sête Pendant qu'ils étoient en train.

A la porte de la Salle Ils entendirent du bruit Le rat de ville détale Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire:
Rats en campagne aussi tôt:
Et le citadin de dire,
Achevons tout notre rôt.

C'est assez, dit le Rustique;
Demain vous viendrez chez moi;
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos sestins de Roi:

Mais rien ne vient m'interrompre; Je mange tout à loisir: 'Adieu donc, fy du plaisir Que la crainte peut corrompre.

### S. LXXIX.

# Des Systèmes du Monde.

It n'est pas possible de voir rouler continuellement sur nos têtes les cieux & les astres, sans être tenté d'en étudier les mouvemens, mens, & d'observer l'ordre & la régularité qui y règhent. Trois Systèmes, ou manières de concevoir comme ces merveilles s'opèrent, ont partagé les Philosophes. Je les raporterai en abrégé.

# 1. Système de Prolèmée.

Proleme e vivoit dans le fecond fiècle, fous l'Empire d'Adrien, & de Marc - Aurèle-Antonin vers l'an 138 de Jésus-Christ.

Ce Philosophe plaçoit la Terre au centre de l'Univers. Selon lui, la Lune étoit de toutes les planères la plus prochaine de la Terre. Au dessus de la Lune écoient Mercure, Venus, le Soleil, Mars, Jupiter & Saturne: & au deffus de toutes ces Planètes le Firmament, dans lequel il suposoit toutes les Etoiles attachées, comme dans une voute concentrique à la Terre. Il suposoit en consequence que le Soleil, toutes les planètes, & même les étoiles fixes étoient emportées en vingt quatre heures d'Orient en Occident autour de la terre, par un ciel qu'il placoit au dessus du Firmament, & qui ayant ce mouvement le communiquoit à tous les cieux inférieurs, & conféquemment aux planètes qui étoient attachées à ces cieux.

Outre ce mouvement, commun à tous les astres, il en attribuoit un particulier au Soleil, aux planètes, aux étoiles fixes, d'Occident en Orient; mais de telle sorte que chacun de ces astres faisoit sa révolution autour de la terre en

e ca

des tems différens. Ainsi le Soleil employoit un an a faire cette révolution d'Occident en Orient; Saturne treste ans &c.

# 2. Système de Copernic.

COPERNIC naquit vers la fin du 15e. fiècle. Croyant que les aparences célestes ne pouvoient être bien expliquées dans l'hypothèse de Ptolémée, il en chercha une autre: & après plus de trente ans de travail, il la donna enfin au public, pressé par les reproches & les sollicitations de ses amis. Cette hypothèse n'étoit pas entièrement inconnue aux anciens. En voici quelques parties.

Le Soleil est au centre des cercles que Mercure, Venus, Mars, Jupiter & Saturnus décrivent par leur mouvement propre, d'Occident en Orient. La Terre, selon lui, a des mouvemens semblables à ceux des planètes lesquelles sont situées ainsi. Il place au dessus du Soleil, mais à différentes distances, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne: & au-dessus de toutes ces planétes les étoiles sixes, qui sont à une distance si considérable de la terre, que trente millions de lieues, comparées avec cette distance, sont une grandeur sensible.

Au-lieu de dire, comme Ptolèmée, que tous les cieux, & conséquemment tous les Astres, tournent en 24 heures autour de la Tome II. Terre d'Orient en Occident, il supose que la Terre tourne sur son axe d'Occident en Orient, & qu'en conséquence de ce mouvement tous les astres doivent paroître tourner en 24 heures d'Orient en Occident autour de la Terre. De même pour expliquer le mouvement aparent du Soleil, d'Occident en Orient, qui est annuel, il supose que la Terre tourne en un an d'Occident en Orient autour du Soleil.

Il supose aussi que la Lune tourne en vingt-sept jours & demi autour de la Terre, pendant que la Terre tourne autour du Soleil.

Quant aux autres planètes, il supose qu'elles tournent autour du Soleil, dans un tems plus ou moins long, selon qu'elles en

font plus ou moins éloignées.

On à découvert des Lunes ou des Satellites autour de Jupiter & de Saturne, lesquelles-tournent autour de ces planetes, pendant que ces planètes sont emportées autour du Soleil, comme la Lune tourne autour de la Terre.

# 3. Système de Ticho-Brahé.

TICHO, BRAHE' vivoit vers le milieu du 16 Siècle. Selon fon hypothèse, le Soleil emporte & les planètes inférieures & les planètes supérieures, tandis que la Terre demeure immobile entre ces Planètes. Ce système est à proprement parler un mêlange des deux prémiers, & à eu peu de cours. Le plus sui-

Digitized by Google

vi à présent est celui de Copernie: & il est fondé sur des principes qui le rendent bien plausible.

Ces Systèmes ne sont proprement que des conjectures, parce qu'il n'a point plû à Dieu, qui seul connoit parfaitement son ouvrage, de nous en découvrir, en termes clairs, l'ordre & l'arrangement. Mais cette étude, quoi qu'elle ne soit pas certaine & évidente en elle-même, ne laisse pas de satisfaire extrêmement l'esprit, en lui présentant un Système selon lequel tous les esfets de la Nature s'expliquent d'une manière sensée & raisonnable: & en même tems elle nous sait sentit & comme toucher au doigt la grandeur, la puissance, & la Sagesse infinies de Dieu.

## §. LXXX.

Supplice des Parricides chez les anciens.

Les Anciens faisoient jetter dans la mer les parrieides, ensermés dans un sac de cuir, avec un Coq, un Chien, un Singe & une Vipère. Ils le mettoient 1. dans un sac, asin qu'il ne jouit d'aueun des élémens. 2. Avec un Coq, parceque le Coq haissant la Vipère, lui donnoit des coups de bec, & ainsi l'excitoit à piquer le malheureux, qui étoit ensermé avec eux dans ce sac. 3. Avec une Vipère, parceque ce serpent naît en commettant un parrieide; car il crève le ventre de sa mère

mère pour venir au monde. 4. Avec un Chien, afin que cet animal fidèle fît, par sa présence, un continuel reproche au parricide de son infidéliré & de sa cruauté. 5. Avec un Singe; c'est que, quoique le Singe ressemble beaucoup à l'homme, cependant il est un animal très-difformé & très-laid; aussi quoique le parricide soit homme, cependant il ne parost plus homme, tant son crime le rend désiguré & horrible. Le premier qui éprouva ce supplice sut un nommé Malleole qui avoit tué sa Mère.

## S. LXXXI.

#### Du Lion-Marin.

ON TROUVE dans l'île de Juan Fernandez un animal amphibie apelle Lion-marin, qui ressemble un peu au Veau-marin, quoique beaucoup plus grand, dont voici la description.

Les Lions-marins, quand ils ont toute leur taille, peuvent avoir depuis douze jusqu'à vingt pieds de long, & en circonférence depuis huit pieds jusqu'à douze. Ils font tellement gras, qu'après avoir fait une incision à la peau, qui a environ un pouce d'épaisseur, on trouve au moins un pied de graisse, avant que de parvenir à la chair ou aux os. La graisse des plus gros fournit jusqu'à cent-vingt & six galons d'huile; ce qui revient à peu près à cinq cents pintes, mesure de Paris. Ils sont aussi fort sanguins; car si on leur fait de prosondes blessures dans une deu-

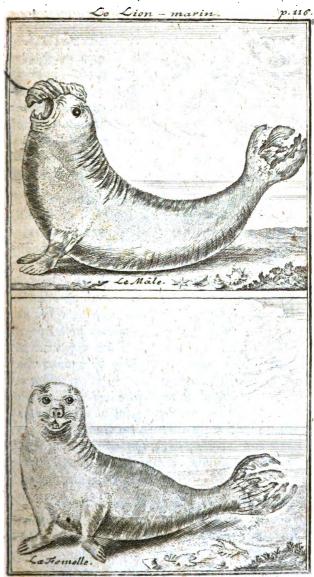

Digitized by Google

douzaine d'endroits, on verra jaillir à l'instant, avec beaucoup de force, autant de fontaines de sang. Pour déterminer la quantité de leur sang, les gens de M. Anson en tuerent un à coups de fusil; lui ayant ensuite coupé la gorge on mesura le sang qu'il rendit, & on trouva qu'outre celui qui restoit encore dans les Vaisseaux, il en avoit rendu au moins deux barriques.

Leur peau est couverte d'un poil court, de couleur tannée claire; mais leur queue & leurs nageoires, qui leur servent de pieds quand ils sont à terre, sont noirâtres. extrémités de leurs nageoires ne ressemblent pas mal à des doigts, joints ensemble par une membrane. Mais cette membrane ne s'étend pas jusqu'au bout des doigts, qui sont garnis chacun d'un ongle. Outre la groffeur, qui les distingue des Veaux-marins, ils en different encore en plusieurs choses, & sur-tout les mâles, qui ont une espèce de grosse trompe, qui leur pend du bout de la mâchoire su périeure, de la longueur de cinq ou fix pouces: cette partie ne se trouve pas dans les femelles, ce qui les fair distinguer des males au prêmier coup d'oeil, outre qu'elles sont beaucoup plus petites.

Ces animaux sont de vrais amphibies.

Ils passent tout l'Eté dans la Mer, & tout l'Hiver à terre; c'est alors qu'ils s'aparient H 3 & qu'ils

& qu'ils mettent bas. Leurs portées font de deux petits à la fois: ces animaux tettent & font des la naissance de la grandeur d'un Veau-marin qui a toute sa taille. Les Lions marins pendant tout le tems qu'ils sont à terre, vivent de l'herbe qui croit sur les bords des eaux courantes, & le tems qu'ila ne paissent pas, ils l'emploient à dormir dans la fange. Ils paroissent d'un naturel fort péfant & sont difficiles à réveiller; mais ils ont la précaution de placer des mâles en sentinelle, autour de l'endroit où ils dorment, & ces sentinelles ont grand soin de les éveiller, des qu'on sproche seulement de la horde. - Ils sont fort propres à donner l'allarme, leur cri étant fort bruyant & de tons différens: tantôt ils grognent comme des pourceaux, & d'autres fois ils hennissent comme les chevaux les plus vigoureux. Its se battent fouvent ensemble, sur-. tout les mâles, & le sujet ordinaire de leurs quérelles ce sont les femelles.

La chair de ces animaux est bonne à manger, & sur-tout le cœur & la langue, qu'on trouve présérables à celle du bœus. Il est très-facile de les tuer; car ils sont presque également incapables de se désendre & de s'enfuir. Il n'y a rien de plus lourd que ces animaux; au moindre mouvement qu'ils sont, on voit leur grasse mollasse stotter sous leur peau. Cependant il saut se garder de leurs dents: car un Matelot étant occupé à écorcher un jeune Lion-

 $\mathsf{D}_{\underline{i}\underline{g}itized} \, \mathsf{by} \, G\underline{o}\underline{g}\underline{l}\underline{e}$ 

Lion-marin, la Mère de cet animal étant survenue, se jetta sur le Matelot, sans qu'il s'en aperçut, & lui prit la rête dans sa gueule. La morsure sut telle que le Matelot en eut le crane fracassé, en plus d'un endroit, & quelques soins qu'on pût en prendre, il mourut peu de jours après.

# S. LXXXII.

## EPIGRAMME

Le Médecin & le Maréchal

Un Maréchal ayant guéri la mule D'un Médecin de réputation, Ne voulut point de rétribution: Dieu me garde, dit-il, d'être affez ridicule, Pour prendre rien des gens de ma profession,

### 6. LXXXIII.

Origine du Proverbe: Bonne renommée veut mieux que ceinture dorée.

Du TRMPS de S. Louis les femmes riches portoient des ceintures d'or, & les autres en portoient qui étoient seulement dorsées. Il étoit en même tems défendu, par une ordonnance de ce saint Roi, aux semmes débauchées d'en porter. Mais après la mort de ce Prince; elles en porterent comme ses honnêtes semmes, sans se soucier de cette ordonnance, parce que personne ne la soutenoit. Celà sut H. 4 cause

cause qu'elles n'en voulurent plus porter, disant pour leurs raisons, que Banne renommés vant mieux que ceinture dorée.

#### §. LXXXIV.

Explication des Mois de l'Année.

## JANVIER.

ON NOMME sinsi ce mois à cause du Dieu Janus, à qui le prémier jour de l'année civile avoit été consacré par les Romains; & de Janua la porte, comme qui diroit celui qui ouvre la porte, ou qui fait le commencement de l'année, Il a 31 jours.

#### FEVRIER.

Ainsi nomme de februare, qui signisse expier, à cause que les Romains au commencement de ce mois ofroient des sacrisces d'expiation pour les morts.

Il n'a que 28 jours, mais dans les années

bisextiles, il en a 29.

#### MARS.

Ainsi nommé à cause du Dieu Mars, prétendu père de Romulus, auquel ce mois avoit été confacré, comme le prémier de l'année Romaine. Il a 31 jours.

#### AVRIL.

En Latin Aprilis, ainsi nommé d'aperire qui signific ouvrir; puisque le germe des plantes commence dans ce mois à s'ouvrir, dans le sein de la terre. Il a 30 jours.

MAI.

#### MAT.

Il étoit ainsi nommé, à cause qu'il étoit dédié aux plus anciens des Citoyens Romains, nommés Majores. C'est le troissème mois de l'année Romaine. Il a 31 jours.

TUIN.

Il fut sinsi nommé, par ce qu'il étoit dédié à la jeunesse Romaine, qu'on apelloit Juniores. C'est le quatrième mois de l'année Romaine, Il a 30 jours.

JULLET.

Ce mois fut ainsi nommé pour honorer la naissance de Jules Cesar, arrivée en ce mois, qu'auparavant on nommoit Quintilis, étant le cinquième mois de l'année Romaine. Il a 31 jours.

#### Aout.

Ce mot vient du Latin Augustus. On donne ce nom à ce mois, à cause que l'Empereur Auguste y étoit né. Avant cela on le nommoit Sextilis, étant le sixième mois, en comptant par Mars.

#### SEPTEMBRE.

Ce mois s'apelle Septembre, parce qu'autrefois l'année commençant en Mars, il étoit la septième. Il a 30 jours,

#### QCTOBRE.

Ce mois est ainsi nommé, parce qu'en comptant par Mars, il est le huitième de l'année Romaine. Il a 31 jours.

No-

Digitized by Google

#### NOVEMBRE.

Ce mois est apellé Novembre, parce qu'il est le neuvième de l'année Romaine. Il a 30 jours.

DECEMBRE.

Ce dernier mois est enfin apellé Décembre. parce qu'il est le dixième de l'année Romaine, en commençant l'année par Mars. Il a 31 jours.

Explications des jours de la Semaine.

L'ES NOMS des jours de la Semaine font peu d'honneur au Christianisme, puisqu'ils ont été donnés par les Payens, qui les avoiens pris des Planètes & de leurs fausses Divinités, comme s'ensuit.

#### LUNDI.

Ce mot fignifie par contraction le jour de la Lune; Lun vient de Luna la Lune; & di de dies le jour,

MARDI.

Ce mot signifie le jour de Mars; du Latin Martis.

#### MECREDL

Le jour de Mercure; du Latin Mercurii. On écrivoir autre-fois Mercredi.

LEUDI.

Ce mot vient de Jev, qui significait autant que Jupiter, & de di, qui vient de dies le jour. Comme qui diroit le jour de Jupiter.

VENDREDL.

Ce jour étoit consacré à Vênus, qui a au Gênetif

Genetif Latin Veneris, d'où l'on a fait Vendredi.

Ce mot nous vient des Juifs & veut dire jour du Sabbat; autrement celui de Saturne.

#### DIMANCHE.

Celui-ci vient de Dominicus, qui veut dire du Seigneur; le jour du Seigneur.

Ces deux derniers ont été changés par les

Chrétiens.

Comme ces mors répondent aux 7 Planètes, ils répondent aussi aux 7 Métaux, & on le sort des mêmes Carastères pour indiquer les uns & les autres.

| Les Planètes. | Les Métaux. | Les jours de la Sem. |
|---------------|-------------|----------------------|
| le Soleil     | l'Or        | Dimanche -           |
| la Lune       | l'Argent    | Lundi                |
| Mars 3        | le Fer      | Mardi                |
| Mercure &     |             | * Mécredi            |
| Jupiter 7     |             | Jeudi                |
| Vénus Q       |             | Vendredi             |
| Saturne 5     |             | Samedi.              |

#### S. LXXXV.

MAXIMES MORALES ET POLITIQUES.

#### De l'Aumône.

Un Homme charitable ne passe jamais par le lieu le plus abondant, sans y découvrir quelqu'un qui ait besoin de son secours, parce que sa charité lui fais souhaiter d'en rencontrer: à un homme qui manque de charité passera au milieu

Autrement le Vif argent.

milieu d'un peuple de miserables, sans y remarquer personne qu'il se croie obligé d'assister, parce que sa dureré lui sait craindre d'en trouver. C'est ainsi que nos vues sont réglées & diversisées par nos désirs; & pour ainsi dire, nous portons nos yeux dans notre cœur.

Tous les Chrétiens sont obligés de faire l'aumone. Les Princes seuls peuvent la faire d'une manière excellente, en préservant leurs sujets de la pauvreté; soit en empêchant les injustices & les concustions, soit en abrégeant les proces, qui ruinent tant de familles, soit en procurant l'abandance dans leurs Etats, par le moyen du commerce.

#### §. LXXXVI.

EPITAPHE de M. BARDIN, de l'Académio Françoise.

Dardin \* repose en paix au creux de ce tombeau: Un trépas avancé le ravit à la Terre. Le liquide élément lui déclara la guerre, Et de ses plus beaux jours éteignit le stambeau:

Mais

Pierre Bardin né en 1590, & mort en 1622, étoit un homme consommé dans les Sciences, & de la plus haute vettu. Voyant M. d'Humières, auquel il étoit atraché dès sa jeunesse, en danger de se noyer, il accourut pour se fecourir; mais n'ayant pû résister à l'impétuosité de l'eau, il perdàs la force & l'hateine, & sur englouti aux yeux de son bien-faiteur, qui regretta toute sa vie la perte d'un ami si sidèle.

Mais son esprit, exemt des outrages de l'onde, S'envola glorieux, loin des peines du monde, Au palais immortel de la Félicité. Il eut pour but l'honneur, le savoir pour partage; Et quand au sond des eaux il sut précipité, Les Vertus avec lui firent toutes nausrage.

## 6. LXXXVII.

#### De la Parole.

LA PAROLE fait un des plus grands avantages de l'homme, au dessus de tous les autres animaux. Elle est une des plus grandes preuves de la raison, & l'on peut dire que c'est la parole qui la met le plus en évidence. Mais par quel art ingénieux se produit elle! & combien faut-il que de parties différentes, au prémier commandement de l'ame, se réunissent & concourent ensemble pour former la voix.

J'ai une pensée en moi-même que je voudrois communiquer à d'autres, ou quelque doute, dont je souhaiterois être éclairci. Rien de plus spirituël, & par conséquent de plus éloigné des sens que la pensée. Quel véhicule pourra donc la faire passer jusqu'aux personnes qui m'environnent? Si je n'en puis venir à bout, rensermé en moi-même, réduit à moi seul, privé de tout commerce, de tout entretien, de toute consolation, je soufre des tourmens inexplicables. La compagnie la plus nombreuse, le monde entier même, n'est pour moi qu'une affreuse solitude. La divine Providence m'a épargné toutes ces peines, en attachant mes idées à des sons, & me rendant mastre de ces sons par une méchanique naturelle, qu'on ne peut assez admirer.

Au moment même, & dans l'instant précis que je veux communiquer ma pensée à d'autres, le poumon, le gozier, la langue, le palais, les dents, les lèvres, & une infinité d'organes, qui en dépendent & en font partie, se mettent en mouvement, & exécutent mes ordres, avec une rapidité qui prévient presque mes désirs. L'air sorti de mon poumon, diversisé & modisée en une infinité de manières, selon la diversité de mes sentimens, va porter le son dans l'oreille de mes Auditeurs, & leur aprend tout ce que je veux qu'ils sachent.

## 6. LXXXVIII.

Simplicité dans l'extérieur de quelques grands Princes.

Les Émpereurs Nerva, Trajan, Antonin, Marc-Aurèle firent vendre les paleis, la vaisselle d'or & d'argent, les meubles précieurs & toutes les superfluites dont ils pouvoient se passer, & que leurs prédécesseurs avoient accumulées, par la seule envie de posséder seule equ'il y a de plus rare & de plus beau. Ges mêmes

mêmes Princes, aussi bien, que Vespassen, Pertinax, Severe, Alexandre, Claude II. Tacite, que leur mérite feul éleva à l'empire, & que tous les siècles ont admirés comme les meilleurs & les plus grands Princes, ont toujours, aimé une grande simplicité dans leurs habits, dans leurs meubles, dans tout leur extérieur, & n'ont eu que du mépris pour tout ce qui sentoit le faste & le luxe. En retranchant toutes ces dépenses inutiles, ils trouvoient un plus grand fond dans leur modestie, que les plus avares dans leurs rapines; & sans chercher a se relever par un éclat extérieur, ils ne se montroient Empereurs que par le soin des affaires. Dans tout le reste-ils s'égaloient aux autres citoyens, & vivoient en simples particuliers. Mais plus ils s'abaissoient, plus ils paroissoient grands & augustes. Marc-Aurèle portoit encore plus loin l'éloignement de tout ce qui a quelque air de luxe & de faste. 11 couchoit sur la dure: des l'âge de douze ans il prit l'habit de Philosophe: il se pessoit de gardes, d'ornemens impériaux, des marques d'honneur qu'on portoit devant les Césars & les Augustes. Et ce n'étoit point par ignorance du grand & du beau qu'il se conduisoit ainsi, mais par un goût plus vif & plus pur qu'il svoit de l'un & de l'autre, & par l'intime persuasion où il étoit que la plus grande gloire, aussi-bien que le principal devoir de l'homme, sur tout s'il a quelque pouvoir, &

s'il se trouve dans une place distinguée, c'est d'imiter la Divinité, en se mettant en état d'avoir besoin de très-peu de choses pour lui, & en faisant aux autres tout le bien dont il est capable.

# §. LXXXIX. E N I G M E.

Je surprens le monde sans bruit

Et par une noire avanture

Compagne de la mort, & mère de la nuit,

J'efface les beautés de toute la nature.

L'excès de ma grandeur sait que je parois moins,

Et tous les peuples sont témoins / Qué je change plus que la Lune.

Mon Empire dépend des regards du Soleil,

Il fait & défait ma fortune: Je règne à son coucher, je meurs à son réveil.

L'Ombre.

# §. XC.

## De Constantin le grand.

Constantin, fils de Constance Chlore & d'Hélène, naquit à Nice, dans la Servie, l'an 274. Son père devenu César, ayant été envoyé dans les Gaules, Constantin demeura auprès de Dioclétien, qui parut l'éstimer beaucoup, & qui le donna ensuite à Galère Maximien. Celui-ci ne lui sur pas savorable, & cher-

& chercha même à le faire périr. Mais le père de Constantin, devenu Auguste, le redemanda si vivement, & lui-même sit de si forres instances, que Galère Maximien sut ensin contraint de lui permettre de s'en aller dans les Gaules. Il arriva à Bologne sur la mer, lorsque son père étoit prêt de passer dans la Grande-Brétagne: il l'y accompagna, le sit mourir, & sut déclaré Empereur à sa place le 25 Juiller, de l'an 306. Galère Maximien ne lui ayant voulu donner que le titre de César, il s'en contenta, & n'en gouverna pas moins absolument dans les Provinces qui lui étoient soumises, c'est à dire, dans les Gaules, la Grande-Brétagne & l'Espagne.

Il avoit épousé de bonne heure Minervie, de qui il avoit un fils nommé Crispus; mais Maximien Herculius lui ayant offert sa fille Fausta, il l'épousa, & prit alors le titre d'Auguste. Son beaupère, qui l'avoit quitté pour gouverner l'Ita-lie avec Maxence son fils, qui étoit Maître de Ro-me, vint le retrouver, l'an 308. Constantin le tint honorablement à fa Cour, & lui confia même une partie de ses troupes, mais ce malheureux ayant tâché de les gagner, on fut obligé de le garder étroitement; & l'an 310 Constantin averti qu'il avoit attenté à sa vie, le sit mourir. Il entreprit à peu près dans le même tems d'aller combattre Maxence, & il y alla en effet, après avoir remporté encore une grande victoire sur les peuples de Germanie. Les troupes du Tyran furent défaites deux fois dans les Alpes, sa Tome IL cavacavalerie mise en déroute à Bresce, & Vérone ne, résista que peu de tems.

La victoire s'étoit déclarée d'abord pour On assure que Dicu même l'avoit assuré du succès de cette entreprise, en lui faisant voir dans les cieux le Monogramme de Jésus-Christ, avec une inscripcion qui l'assuroit qu'il vaincroit en ce signe. Ce Monogramme étoit proprement un P, coupé par une ligne droite. On assure aussi, que cet Empereur qui étant encore Payen, estimoit déja beaucoup la Réligion Chrétienne, fit faire aussi-tôt un Labare, c'est à dire, une forte d'enseigne militaire où ce Monogramme étoit représenté & qu'on le portoit à la tête de son Armée. On le trouve plusieurs fois fur ses Médailles, mais d'ordinaire il est représenté different de la manière dont-il lui aparut. Maxence après avoir perdu la meilleure partie de ses troupes, se crut néanmoins encore assez fort pour aller au devant de Constantin: il lui livra bataille assez près de Rome, son armée sut mise en déroute, & il se noya lui même dans le Ti. bre, le 28 Octobre de l'an 312.

Cette victoire rendit Constantin Maître de l'Italie & de l'Afrique. Le Sénat le déclara le prémier des Empereurs, & Licinius qui régnoit dans l'Illyrie rechercha son amitié & épousa sa seur Constantia. Ce sut alors que Constantin devenu redoutable aux autres Princes, sit cesser dans tout l'Empire la persécution qu'on faisoit aux

aux Chrétiens; il les fayorisa toujours de plus en plus, & il voulut enfin être mis lui-même au rang des Catéchamèries.

Licinius, qui après la défaite de Maximten, parrageoit seul l'Empire avec lui, ayant taché d'engager à la révolte Bassien, que Constantin vouloit faire César, & refusé de livrer Sinicius, qui avoit ménagé cette révolte, Constantin lui déclara la guerre, mit deux fois ses troupes en déroute, & après l'avoir réduit à se soumettre lui laissa l'Asie & la Thrace en Europe. Trois ans après Crispus & Constantin le Jeane, fils de Constantin, & Licinianus, fils de Licinius furent déclarés Césars; mais il y eut toujours de la jalousie entre les deux Empereurs. Et enfin Licinius s'émnt plaint avec trop de hauteur de ce que Constantin avoit passe sur ses terres, en poursuivant les Sarmates & les Goths; s'attira une guerre qui lui fut fatale. Constantin l'ayant vaincu le priva de l'Empire & ensuite le sit mourir. Licinien son fils fut aussi condanne à la mort, peu après; & depuis Constantin fut seul maître de tout l'Empire Romain.

Ce fut alors qu'il forma le dessein de bâtir une nouvelle Rome, & il choisit la ville de By-sance, qui prit le nom de Constantinople, vers l'an 330, lorsqu'on en sit la Dédicace. Ce sur encore en ce tens-là que l'Empire sur partagé en quatre Gouvernemens généraux, dont les Gouverneurs surent apellés Présets du

Prétoire, sans avoir aucune autorité sur les troupes, dont le commandement sur donné aux Mastres des Soldats, qui avoient sous eux dans les Provinces des Comtes & des Ducs. Chaque Gouvernement général sur partagé en Diocèles, dont les Gouverneurs surent nommés Vicaires des Présets du Prétoire; & chaque Diocèse étoit composé de plusieurs petites provinces, gouvernées par des Consulaires, des Présidens ou des Corresteurs.

Constantin également appliqué à gouverner l'Empire & à maintenir la Réligion chrétienne dans sa purcté, sit plusieurs Edits, dont on a conservé une partie, & dont l'un des plus considérables est celui du troissème de Mars 321, par lequel il ordonna qu'on célébrat le Dimanche, & défendit toutes œuvres serviles ce jour-là. Il fit tous ses éscres pour éteindre le Schisme des Donatistes, & Arius Prêtre d'Alexandrie ayant attaque la Divinité de Jésus-Christ, il sit assembler à Nicce en Bithynie le prémier Concile général, auquel il assista, & où les erreurs des Arriens furent réprimées. Mais en ce même tems Constantin fit mourir son propre fils, Prince de grande espérance, accusé par Fausta sa belle-mère d'avoir attenté à son honneur. Cette malheureuse Impératrice avoit elle-même attenté à la pudicité de Crifpus, elle l'aima encore mort, avoua son crime, & fut a son tour punie du dernier fuplice. Ces derniers traits du règne de Constantin le deshonorèrent. Il donna aussi trop

trop d'autorité à de certaines gens qui en abusèrent, & il connut leurs injustices sans pouvoir se résoudre à les punir. Ensin son affection pour sa sœur Constantia l'engagea à savoriser les Ariens, jusqu'à exiler les Evêques qui leur étoient le plus oposés; mais il les rapella peu après.

Outre les victoires qu'il remporta dans les Gaules sur les Gaulois & les Allemands, il vainquit encore les Sarmates & les Goths. Il se préparoit à aller porter la guerre dans la Perse, lorsque ces Peuples lui demandèrent la paix, aux mêmes conditions auxquelles ils l'avoient obtenue de Dioclétien. Sentant alors que sa santé s'affoiblissoit, il se sir porter à Nicomédie, où il sur batisé par Eusèbe, Arien, Evêque de cette ville, & peu après il mourut le 22 Mai 337, à Achiron, maison de plaisance, près de Nicomédie, étant âgé de 63 ans, dont il en avoit règné près de trente & un. Son corps sur porté à Constantinople, & inhumé dans le vestibule de l'Eglise des Apôtres.

Il laissa trois fils, Constantin, Constance & Constant, entre lesquels il partagea l'Empire, en laissant néanmoins une portion à ses deux Neveus, Dalmatius & Annibalien; & deux filles, Constantine & Hèlène, mariées par Constance à Gallus César, & à Julien l'Apostat.

§. XCL

#### S. XCI.

Le changement de vie, non de lieu, fait notre bonhour.

Nos inconstances continues.
Nous font errer par l'Univers,
Et sous mille climats divers,
Voir mille terres inconnues.
Mais nous voyageons vainement;
Nouse esprit inquiet nous fair toujours la guerre;
Aussi pour vivre heurensement
Il ne saut point changer de terre,
Il saut changer de sentiment.

#### & XCII.

De la grandeur des Etoiles, & de leur distance à la Terre.

Selon les Astronomes, Saturne est quatre mille fois plus gros que la Terre; Jupiter huit mille fois, le Soleil un million de fois plus gros.

La distance de la Terre & des Planètes au Soleil n'est pas moins incroyable. Un boulet de canon qui iroit de la terre au soleil, & qui conserveroit toujours sa prémière vitesse, emploieroit vingt-cinq ans pour y arriver: & s'il partoit de Saturne, il n'y arriveroit que dans deux cens cinquante ans. Or un boulet de canon parçourt cent toises en une se-conde.

conde. Suposons donc qu'il conservat toujours la même vitesse, avec laquelle il fait les cent prémières toises, depuis qu'il est sorti du canon, il feroit en une heure 180 lieues, suposant chaque lieue de 2000 toises. Et par confequent, pour arriver de la terre au soleil, il feroit trente-neuf millions quatre-cens-vingemille lieues; qui est dans ces supositions la distance de la terre au soleil. Il faut juger à proportion de la distance de Saturne au soleil.

La groffeur des Etoiles fixes, & leur éloignement du foleil sont encore plus inconcevables.

Chacune de ces Etoiles fixes est un solest, & il y a lieu de croire qu'elles ne sont pas d'un moindre volume que celui qui nous éclaire. Celles de ces étoiles qui sont les plus proches de nous, sont cependant si éloignées du soleil, qu'un boulet de canon, mû comme nous l'avons suposé, emploieroit plus de sixcens-mille ans, pour parcourir les espaces qui sont entre ces étoiles & le soleil.

Qu'est-ce qu'un homme, une ville, un Royaume, la Terre même dans toute son êtendue, par raport à ces vastes corps, dont la grandeur immense passe toute imagination? Un point imperceptible.

§. XCIII.

Digitized by Google

## 5. XCIII.

Des Livres des Anciens, & de l'Origine du papier.

en Grec Biblos, d'où on a fait Bible; nom que l'on donne à l'Ecriture-Sainte par excellence, comme au principal de tous les Livres; aussi bien que bibliothèque & bibliothécaire qui sont des termes connus & se disent de toutes sortes de livres.

On s'est servi autre-fois de différentes choses pour faire les Livres. Les lames de plomb & de cuivre, les écorces des arbres, les briques, les pierres, le bois, furent la prémière matière qu'on employa, pour y gra-ver les choses & les monumens que l'on vouloit transmettre à la postérité. Joseph parle de deux colonnes, l'une de pierres, & l'autre de briques, sur lesquelles les enfans de Seth écrivirent leurs inventions & leurs découvertes astronomiques. Porphyre fait mention de quelques colonnes que l'on conservoit en Crète, où étoient écrites les Cérémonies des facrifices des Corybantes. Les œuvres d'Héfiode, furent d'abord écrites sur des tables de plomb, que l'on conservoit dans le Temple des Muses en Béotie. Les Loix du Seigneur furent écrites sur la pierre, & celles de Solon sur des ais de bois. Les tablettes de bouïs & d'yvoire furent aussi fort communes dans l'Antiquité. Ouand

Quand elles étoient de simple bois, souvent on les enduisoit de cire, pour avoir la facilité d'écrire & d'effacer avec le Stile, qui étoit une sorte de touche ou de burin, dont on se servoit pour former les lettres.

Aux ais de bois succédèrent les seuilles de palmier, & l'écorce la plus mince & la plus déliée des arbres, comme du tilleul, du frêne, de l'érable, de l'orme. De là est venu le nom de liber, qui signisse l'écorce intérieure des arbres, Et comme on rouloit ces écorces, pour les transporter avec plus de facilité, ces rouleaux furent apelles volumen, volume; nom qui fut donné aussi aux rouleaux de papier & de parchemin dont nous allons parlèr.

Le papier, papyrus, est une espèce de roseau qui croit sur les bords du Nil. Le tronc de
cette plante est composé de plusieurs seuilles posées l'une sur l'autre, que l'on détache avec une
éguille. On les étend ensuite sur une table mouillée à la largeur que l'on veut donner à la feuille
du papier. On couvre cette prémière planche
d'une couche de colle-forte sine, où de l'eau
boueuse du Nil échausée; puis on pose une seconde planche de feuilles de papier sur cette colle, &
on laisse sécher le tout au soleil. Voilà ce que c'étoit que le papier d'Egypte, qui a donne son nom
à notre papier, qui en est si différent.

Les Rois d'Égypte ayant amassé à Aléxandrie une nombreuse Bibliothéque, ceux de Pergame voulurent imiter cet exemple. Mais les Rois d'Egypte par jalousie, ou autrement, défendirent le transport du papier hors de leurs Erats; ce qui obligea les Rois de Pergame d'inventer le parchemin, nomme pergamenum, à cause de la ville de Pergame; ou membrana, à cause qu'il est fait de la peau, qui couvre les membres des animaux. On le nomme aussi velin, du mor veau ou Vitellum, comme qui diroit peau de veau. De ces feuilles de velin ou de parchemin, on fit des livres de deux fortes. Les uns étoient des rouleaux, composés de plusieurs seuilles de velin, collées, où cousues l'une à l'autre, bout à bont. Ces Livres ne s'écrivoient que d'un côté, & pour les lire, il faloit les dérouler, & les étendre. Les autres livres étoient comme les nôtres, composés de plusieurs feuillets liés les uns auprès des autres, écrits des deux côtes, & qui s'ouvroient comme nous ouvrons nos livres. Les Juiss se servent encore de rouleaux dans leurs Synagogues, & lès Bibles qu'ils y liseat en solennité, sont faites à la manière des anciens volumes

Les Anciens écrivoient auffi fur le linge.
Pline dit que les Parthes, encore de son terns.
écrivoient sur leurs habits.

Pour tracer légèrement les figures des sons de la voix ou sur les écorces, ou sur le papier, ou sur fur le parchemin, on employoir quelque liqueur colorée, à l'aide d'un roseau, aplani en biseau ou en pointe, avec une légère entaille dans la pointe, qui se partageoit de la sorte en deux becs, pour donner l'écoulement à la liqueur. Les plumes des oiseaux dont l'interieur est mieux évuidé, & dont la matière est souple, sans être cassante, out à peu près pris la place des roseaux.

Le papier d'Egypte, fit long tems la grande richesse d'Alexandrie, dans tous les environs de la Méditéranée, & causa ensuite par sa chute la décadence de cette puissante ville, aujourd'hui réduite presque à rien. Il commença au huit & neuvième siècle à être moins en usage, & sur entièrement abandonné par l'introduction d'un papier de meilleure étosse. C'est celui qui se faisoit alors avec du cotton broyé & réduit en bouillie, puis séché dans des formes où il prenoit la consistance d'une lègère feuille de seutre.

Mais les Européans qui n'en avoient pas la matière, & qui envoyoient de grandes sommes d'argent en Asie, pour en tirer cette marchandise si usuëlle, essayèrent s'ils pourroient faire avec leur lin & leur chanvre quelque-chose d'aussi bon que ce qui se faisoit en Orient avec les fils trèscourts & très-fragiles de la gousse du cotonnier. Les filamens du lin & du chanvre leur parurent d'abord intraitables, par l'excès de leur longueur, & de leur dureté. Mais ensin on s'aperque que quand ils avoient été employés en toile, & as-

& affouplis par l'usage, ils se trituroient parfaitement. Enfin l'on en sit un papier, qui ne le cédoit qu'au parchemin pour la force, mais qui l'emportoit sur tous les précédens pour la blancheur. Découverte heureuse! qui prolongea la durée des livres, par la bonté de la matière; qui en aida la multiplication, par la modicité du prix; & qui en facilita la lecture, par l'oposition des couleurs.

## S. XCIV.

#### De la Ville de Rome.

Rome, autre-fois la capitale de l'Univers, à cause de la grande puissance que ses maîtres ont exercé autre-fois sur la pluspart des nations du monde, est encore aujourd'hui une des plus sameuses villes, & le siège de l'Archevêque de Rome, Chef de l'Eglise Romaine. C'est la capitale de toute l'Italie, dans la province apellée la Campagne de Rome. Elle sur fondée par Romulus, & donna le nom au célèbre Empire Romain. On y voir une infinité de précieux restes de son ancienne splendeur, tels que sont les bains, les obélisques, les amphishéâtres, les cirques, les colonnes, les mausolées, les arcs de triomphe, & une quantité prodigieuse de belles statues.

Parmi un grand nombre d'Eglises, de Palais & d'Edifices magnifiques, on remarque surtout la superbe Eglise de St. Pierre, celle de St. Iean Jean de Larran, celle de St. Marie Majeure, & auprès de St. Pierre le Vatican, où logent les Papes pendant une grande partie de l'année, & où l'on voit une fameuse Bibliothèque, & le grand Hôpital du S. Esprit, qui est un des plus beaux de l'Europe. On y voit aussi le Palais de Monte-Cavallo, la Villa du D. Matthæi, le Capitole, la Rotonde, les Palais de S. Marc, de Cancellaria, de Farnése, & près de la place d'Espagne le Palais du Grand-Duc. Le Collège de la Sapience est le plus fameux des Collèges de Rome, & le Chateau St. Ange fait toutes ses fortifications.

On ne compte dans cette ville qu'environ 150000 ames. Elle est aussi grande que Paris, si on la mesure par l'enceinte de ses murailles, mais ces murailles renserment un terrain spacieux qui n'est point habité, y ayant des jardins, des vignes & terres à d'autres usages. Elle est située sur le Tibre, qui la traverse en partié, & contient dans son territoire 12 Montagnes ou collines.

#### §. XCV.

Epitaphe de M. de la Rivière, Evêque de Langres.

Ci gît un tres-grand Personnage, Qi fut d'un illustre lignage, Qi posséda mille vertus; Qi ne trompa jamais, qui sut toujours sort sage, Je n'en dirai pas davantage, C'est trop mentir pour cent écus.\*

. Il avoir légué cette somme à celui qui feroit son Epinphe. Son vrai nom étoit Louis Barbier. Il avoit été Régent au Collège du Plessis, & ensuine Aumonier de Ma Habert, Evêque de Cahors, qui le mit auprès de Gantion, Duc d'Orléans. Il entra si habilement l'ans toutes les inclinations de ce Prince, qu'il devint bientôt le Maitre absolu de son cœur & de son esprir. Il obtint bientôt l'Abbaye de la Rivière, & en 1655 l'Abbé de la Rivière fur fait Evêque de Langres, Duc & Pair de France. Il mourut en 1670. Peu de tems avant sa mort il avoit été élevé au Cardinalat.

# 5. XCVI.

# Examen neceffaire.

Non-seulement il est d'une grande utilisé pour le salut de l'amé de s'examiner sur
la fin de la journée, mais encore pour sa conduite dans la vie civile & dans le commerce du
monde. En se faisant rendre compte tous les
jours à soi-même de ses paroles & de ses actions,
on connoît ses fautes, & par consequent on se
met en état de s'en corriger; car souvent nous
demeurons imparfaits dans le monde, parceque
nous ne faisons pas assez d'attention sur nous-mimes, pour connoître les fautes que nous y sitsons; & si nous ne les connoissons pas, comment
pourrons-nous les réparer? Sénéque dir qu'il

s'interrogeoit lui-même tous les soirs; & que s'adressant à son ame, il lui demandoit compte de tout ce qui s'étoit passe de sa connoissance pendant la journée: quotidie, dit-il, apud me causament di avoit connu ses fautes par cet examen, il ne se les pardonnoit qu'à condition qu'il n'y retourneroit plus, se prononçant à lui-même, en forme de jugement, ces propres termes: Vide ne issud faciar, nunc tibi ignosco. Ceux qui gardent cette methode sont assurément ceux qui font le moins de fautes dans le commerce du monde.

## §. XCVII. De l'Ananas.

L'ANANAS est un fruit des Indes, de la groffeur d'un mélon, & d'un goût sucré. Quant les Plantes ont produit leurs fruits, elles poussent de petits œilletons ou rejettons, qu'on arrache & replante dans de petits pots, pour faire de nouvelles plantes; ayant soin à mesure qu'elles grofssissent de les remettre dans de plus grands pots. Mais les meilleures plantes proviennent des couconnes, qui sont sur les fruits, lesquelles il faut tordre de dessus le fruit sans les couper. Il faut des pots, parce qu'elle s'épuise, & que certe plante n'à guères de racines, les renouvellair aisement.

Les Ananas viennent aussi en Europe, quoi quavec plus de soins & de peines. Il y a quelques ques années que le Roi de France donna à son Jardinier des œillerons d'ananas, & lui en recommanda la culture, quoiqu'ils fussent presque desfeches & sans racines. Le cœur en étoit bon: ils reprirent. Le fruit qui en provint ne put parvenir à fa maturité. Mais deux oeilletons fauvés de la pourriture, & risqués de nouveau, donnérent en 1733 deux fruits d'une beauté, qui artira bien des curieux. L'assiduité de la culture & une Autonne favorable les amenèrent à une parfaire maturité. Le Roi lui-même fit l'essai d'un de ces fruits, le 28 Décembre & le trouva très-bon. Toutes les personnes à qui Sa Majesté jugen à propos d'envoyer une portion de ces fruits pour consulter les différens goûts, trouvèrent unanimement ces ananas très-murs, d'une chair douce & extrêmement fondante, relevée par une pointe d'acide, & accompagnée d'un parfum aussi agréable que celui de la fraise.

# S. XCVIII.

# Crainte dissipée.

L'ECLIPSE de la Lune se fait, lorsque la Terre se se trouvant entre elle & le Soleil, empê-

che qu'elle n'en reçoive la lumière.

Pericles, Capitaine Athénien étant prêt de partir avec une armée navale pour aller afféger Epidaure, il se sit une éclipse de Soleil, qui sur cause que tous ses Soldats, & particulièrement le Pilore de sa Galère, crurent que c'étoit un mauvais présage. Periclès voyant ce Pilore si effrayé,

effrayé, étendit son manteau, & lui en couvrit les yeux, puis lui demanda si cela lui sembloit un mauvais présage. Le Pilote répondit que non: "Hé bien, lui dit Périclès, il n'y a point "d'autre différence entre ceci & ce qui vous "fait tant de peur, si non que le corps qui fait "ces ténèbrès est plus grand que mon manteau "qui vous couvre les yeux. "Cette remontrance encouragea le Pilote en lui ôtant sa peur.

## §. XCIX.

### L'Art & la Nature doivent être d'accord.

Un Capitaine de Dragons dans les troupes de Saxe, racontoit un jour à un Médecin, homme de grand fens, que dans la Compagniede ce Capitaine, il y avoit un Chirurgien de peu de conduite, mais qui avoit la main si sure, qu'il venoit à bout de guérir toutes sortes de plaies, pourvû qu'il les eût bandées, souvent avec la dernière negligence. Au contraire le Chirurgien-Major du même Régiment, qui étoit habile, judicieux & expérimente, n'osoit rien toucher; car il arrivoit que tout ce qu'il touchoit empiroit ou reuffissoit mel. Comme il en eut découvert la cause, il se contenta dans la suite d'ordonner ce qu'il faloit faire pour la guérison des blessés, sans les toucher lui-même: Et l'on a remarqué que les ayant fait panser par d'autres, en suivant ses ordres, tout réussissoit à merveilles.

Cette histoire, qui vient de bonne main, nous fait voir les merveilles ou les singularités de Tome Il. K la Nature & de l'Art; & que l'Art le plus confommé abesoin d'être sécondé par la Nature.

. J. C.

Réfléxions sur l'Innocence.

Fille du Ciel, pure innocence, Azile contre tous nos maux, Vrai centre du parfait repos, Heureux celui dont la constance, Vous conservant dans l'abondance, Ne your perd point dans les travaux D'une longue & trifte indigence! Egal dans l'un & l'autre sort, Soutenu d'un espoir que rien ne peut éteindre. Il attend l'infaillible mort. Sans la défirer ni la craindre. Heureux de qui l'esprit à la sin rebuté De l'impérieux esclavage, Du monde & de sa vanité. Etablit sa félicité, Dans un immortel héritage; Et se garantit du naufrage, Qu'on fait pour une éternité.

※ 《米》 %

AMUSE.

# A, M U S E M E N S PHILOLOGIQUES.

#### SECONDE CENTURIE.

6. I.

· De l'Origine de l'Imprimerie.

CE RUT vers le milieu du quinzième siècle que l'admirable invention de l'imprimerie su découverte, & qui changea la face de la societé par les lumières qu'elle y

répandit

Personne n'a mieux su, ni mieux débrouillé l'histoire de cette heureuse découverte que le célèbre Trithème, qui s'étoit souvent entretenu sur ce sujet avec Pierre Schaesser de Gernsheim, associé des deux prémiers inventeurs, & celui sans l'industrie duquel le nouveau projet seroit rentré dans le néant. En nous apuyant principalement sur son témoignage & sur l'origine de l'imprimerie, raportée dans le second tome de ses annales de l'abaye d'Hirsauge, on ne peut donter que Jean Guttemberg, de Mak 2

<sup>.</sup> Il fe nommoit aussi Gensfleifeh & Zumjungen.

yence n'ait eu vers 1440 la prémière idée de ce nouvel are. Il y épuisa ses fonds sans réussir, & s'associa Jean Fauste, riche bourgeois de la même ville, & Pierre Schaeffer de Gernsheim, Clerc du Diocese de Mayence. La bourse de Fauste & l'industrie du jeune Schaeffer qui s'étoit attaché à son fervice, produisirent quelques prémiers ouvrages déja très-suportables, dont les plus fameux sont la compilation de la Grammaire, Rhètorique, Poetique &c. \* de Jean de Genes, & le \*\*Miroir du salut de l'homme, qui est une prose rimée d'une Latinité très médiocre, avec des figures linéaires & fans ombre, placées au haut des pages. Ces prémières impressions se faisoient sur des planches de bois, de la même manière qu'il se pratiquoit des auparavant à la Chine, & au Ja-On écrivoit & on dessinoit sur une feuille transparente ce qu'on jugeoit à propos. l'enduisoit d'une colle fine, du côté des figures, & en la renverfant on l'apliquoit fur une planche De cette forte les figures & les proportionnée caractères paroissoient toujours, mais renversés, & allant de droite à gauche. Quand le papier étoit bien sec, on abbatoit avec des outils tranchans tout le boit qui environnoit les traits des lettres & les linéamens extérieurs des figures. Tout ce bois étant creusé à une suffisante profondeur, pour donner aux lignes tracées un peu de relief & de faillie fur le fond, on enduisoit routes .

<sup>\*</sup> Catholicon Johannis Januenfis.

<sup>\*\*</sup> Speculum humane salvationis.

toutes les pièces faillantes avec une encre raifonnablement épaisse, dont on eur bien de la peine à fixer la composition & le juste degré. Une feuille de papier étendue sur le tout, & proprement tamponée ou apliquée avec une presse, emportoit l'empreinte des figures & des lettres, tout le reste formant un fond blanc. Les unes & les autres se présentoient du bon côté & dans le sens naturel de gauche à droite, quand on avoit levé & retourné la feuille. Il n'étoit pas facile d'en faire autant au vorfo de la feuille fans brouillerie; & pour mieux vendre ces imprimés, en leur donnant l'air du manuscrit, on imprimoit sur le retto ou le devant d'un feuille, & fur le verso ou le revers d'une autre. Les deux côtés blancs se regardoient, & en les apliquant l'un à l'autre avéc une couche de colle, on avoit une feuille écrite des deux côtés, comme il est d'usage. L'exemplaire du Miroir du salut, qui est à la Bibliochèque des R. P. Célestins de Paris, a cela de particulier, que les feuilles n'en ont pas été collées, & que deux côtes imprimés sont toujours adossés de deux blancs, dans l'intention de les raprocher avec de la colle; ce qui décède l'artifice de ce prêmier travail.

Nos ouvriers s'en lassèrent bientôt. Une feuille mal-collée leur faisoit perdre un exemplaire, quand la planche étoit usée. D'ailleurs ces planches sculptees ne pouvoient servir qu'à un feul ouvrage. Ces inconvêniens & la modicité des profits firent venir à l'un d'eux, peut-être à Jean

K 2

igitized by Google

à Jean Faust, selon Trithème, la pensée de travailler avec des caractères separès, qu'on put afsembler, désunir, & employer à différentes feuilles d'un même ouvrage, puis à des ouvrages nouveaux. Mais les flèches ou chevilles de bois terminées par un carastère en relief étant tour à tour noircies, lavées, féchées, remouillées, renflées & séchées de nouveau, s'écarnoient & s'altéroient promtement. Les difficultés se multiplioient fous leurs pas. On eut recours à quelques métaux. On essaya de fondre dans des moules de petites colonnes de plomb ou de cuivre, terminées chacune par une lettre. Mais le plomb & l'étain étoient trop mous. Le fer & le cuivre. étoient trop cassans. Tout demeuroit grossier, informe, & de mauvais service. L'industrieux Schaeffer combla de joie ses associés, en leur montrant des poinçons d'une précision parfaite, qu'il avoit imaginés pour former les creux, & en essayant avec succès le mélangentes métaux convenables aux caractères de relief, pour corriger l'aigre d'un métal, par la douceur de l'autre, sans préjudice de la dureté. Nous voilà parvenus à la perfection de l'art. Fauste en fut si touché qu'il donns sa fille & son bien à Schaeffer, qui après la mort de Guttemberg & de Fauste, continua & soutint l'imprimerie à Mayence. Le prémier fruit le plus estimable de cette dernière découverte, est la Bible, schevée en 1462, dont Fauste aporta des exemplaires à Paris, qu'on y conserve encore.

L'arti-

L'Article IV. Prasens hoc Opusculum, &c. est la note mise à la fin de cette Bible par Fauste & Schaeffer.

L'article V. est le commencement du Miroir du Salut, qui est chez les R. P. Célestins de Paris. On montre à Harlem un exemplaire du même Speculum, imprimé pareillement sur bois.

Il y a quelque sujet d'être surpris de ne point trouver de noms d'imprimeurs dans les imprimés en bois, & de ne pas trouver celui de Guttemberg à la fin de la belle Bible imprimée avec des caractères de fonte. La raison de la prémière omission vient de ce qu'ils. vouloient conferver à leurs imprimés l'air de manuscrits, & cachoient leur art comme leur nom, pour retirer leurs frais, en vendant toujours les exemplaires sur le pié d'autant de copies, faites à la plume. La raison de l'autre omission vient de ce que Guttemberg ayant été condanné à faire à la focieté certaines avances qu'il croyoit n'y pas devoir, s'en dégouta, & se sépara dès avant 1455. Il alla résider tour-à-tour à Strasbourg, à Harlem, puis revint de nouveau à Mayence, où il mourut vers 1468. L'établissement de son imprimerie à Strasbourg, où il travailla avec Jean Mentel, & à Harlem, où il travailla sparemment

<sup>\*</sup> Après ad Eusebiam Det, le mot indastrie est adverbe, & se raporte à ast consummatum.

avec Laurent Coster, a fait croire après coup, que c'étoit dans l'une ou l'autre de ces deux villes, qu'il faloit chercher le berceau de l'imprimerie, & a donné lieu aux belles histoires qu'on fait, tant de Coster, à qui Fauste enleva le fond de ses planches & l'honneur de l'invention; que de Mentel, à qui Genssleisch sit un pareil vol pour communiquer le tout à Guttemberg; quoi- que Genssleisch & Guttemberg soient le même homme.

Dans la belle Bible de 1462; dans le Pfautier de 1457; dans les Offices de Cicéron de 1465, & bien ailleurs, on trouve toujours Fauste & Schaeffer de compagnie, jusqu'en 1466, où Schaeffer paroit seul après la mort de son besupère, Non seulement ils mettoient leurs noms, mais ils s'y faisoient honneur de la nouvelle invention. La chose en effet ne pouvoit plus se tenir sécrette, depuis la séparation de Guttemberg. Mais comme elle n'étoit pas encore connue à Paris en 1462, Fauste s'avisa de détacher la dernière feuille de sa Bible, & d'en imprimer une autre, où est la noté que nous venons de raporter Article IV, dans laquelle il s'abstint de parler, comme il faisoit ailleurs. de la nouvelle méthode de multiplier les livres. La beauté de ces prétendus manuscrits lui en fit avoir à Paris tout ce qu'il voulut. Mais comme il s'aperçut qu'on commençoit à rai-fonner beaucoup sur la ressemblance étonnante de tous ses exemplaires, & qu'on avoit eu vent

de la nouvelle invention, il baissa promtement de prix, & regagna Mayence, pour éviter toute poursuite ou procès de survente.

#### §. II.

#### Sur un Papillon.

Humble ver autre-fois & rampant sur les herbes, Maintenant je, ends l'air de mes alles superbes.

#### §. III.

Ce n'est que la Justice de la guerre, qui rend la victoire glorieuse.

CE QU'I peut rendre les victoires glorieuses & dignes d'admiration, c'est la justice de la guerre, & la Sagesse du Conquérant. Car il faut poser pour principe, que la gloire ne peut jamais être séparée de la justice, & que si c'est la cupidité, & non l'utilité publique, qui fait affronter les périls, une telle disposition ne mérite point le nom de courage & de force, & ne peut être apellée qu'audace & sérocité.

Une parole célèbre du Chevalier Bayard mourant, montre bien la vérité de ce que j'avance. Il avoitété blessé mortellement en combattant pour son Roi, & étoit couché au pied d'un arbre. "Le Connétable Duc de Bourbon, "qui poursuivoit l'armée des François, passant près de lui, & l'ayant reconnu, lui dit qu'il "avoit grande pitié de lui, de le voir en cet K 5 "état.

"état, ayant toujours été si vertueux. Le Capitaine Boyard lui répondit: Monsieur, il n'y a point de pitié en moi: car je meurs en homme de bien. Mais j'ai pitié de vous, de vous voir servir contre votre Prince, votre patrie & votre serment. Et peu après le Chevalier rendit l'esprit.

La gloire est-elle ici du côté du vainqueur, & le sort du mourant ne lui est-il pas

infiniment préférable?

#### §. IV.

Reconnoissance & politesse de quelques Hirondelles.

Du TEMS que je demeurois a Stougard, j'avois loué un apartement où j'entraî à la St. Jean. Comme les fenêtres de la chambre principale avoient été ouvertes depuis Paques que cet apartement n'avoit point été habité, les Hirondelles profitèrent de cet intervalle, pour faire leur nid à une des solives, fortifiée par un clou saillant. Elles furent bien embarrassées quand je vins à la St. Jean partager le logement avec elles. Mais comme je fuis de facile compolition, nous fimes tacitement une espèce de contract reciproque, savoir que je leur accorderois les entrées libres, \* & qu'en échange elles ne saliroient point l'apartement; ce qui fut exécuté assez ponctuellement de part & d'autre.

<sup>\*</sup> Qui dit entrée sous-entend sortie.

d'autre. Mon engagement m'avoit paru de plus facile exécution qu'à elles le leur, quoi qu'il n'y eût rien à craindre pour les vieux, mais pour les petits, qui n'osent pas salir leur nid. Elles se tirerent cependant habilement d'affaire, & voici comment elles s'y prirent. Quand la nécessité pressoit les petits de décharger la nature, le père ou la mère, qui se trouvoit présent, saississit du bec les excrémens avec une dextérité merveilleuse, & l'emportoit dehors avant qu'il tombât à terre. Satisfait de leur conduite je leur laissai éclorre leurs oeus, nourrir leurs petits & se retirer en pleine liberté.

Il faut ajouter que depuis que les petits eurent pris l'essor, les hirondelles se faisant peut-être scrupule de m'incommoder davan-

tage, choisirent un logement ailleurs.

#### Ş. V. Fable.

#### Du Milan malade.

Un Faucon qui croyoit les Dieux muëts & sourds

Etant à son heure dernière

D'un lamentable ton sollicita sa Mère

D'aller en sa faveur implorer leur secours.

Mon ensant, lui dit-elle, en mère habile & sage,

Pendant que tu te portois bien

Tu disois qu'ils ne pouvoient rien,

Ils ne peuvent pas davantage.

6. VI.

#### §. VI,

#### Monstre vaincu.

Dans une lettre écrite des Indes, on raporte un fait assez curieux, touchant le stratageme dont on se servit pour terrasser un monstre, & qui eut un heureux succès.

Ce monstre énorme étoit un serpent d'ane grosseur prodigieuse, dont la trace étoit de huit ou dix pieds de longueur, & qui faisoit sa retraite dans une montagne proche du fleu-. ve. Quand il apercevoit une chaloupe, il alloit sous l'eau renverser, la chaloupe, & devoroit à l'aise ceux qu'elle portoit. Un criminel à qui l'on promit la vie, s'avisa d'attàcher à un arbre un cable par un bout, & de lier à l'autre bout du cable des hommes de paille, qui paroissoient sur la surface de l'eau. hommes flottans étoient remplis & hérisses d'hameçons, de crocs & de harpons. Le Monstre attiré par des figures semblables à celles dont il s'étoit souvent nourri, ne manqua pas de les saisir avidement, & de se prendre aux harpons. Vainement il essaya de se débarrasfer; il ne fit que s'accrocher davantage. L'animal meurtrier fut déchiré par les crocs & les harpons qu'il avala; & le païs fut délivré d'un Monstre engraisse du sang humain.

# 6. VII. Histoire memorable DU CAPITAINE

## FRANÇOIS DE CIVILLE,

écrite par lui - même,

FRANÇOIS DE CIVILLE Gentilhomme Normand, étoit Capitaine d'une Compagnie de cent hommes de pied, dans la ville de Rouën, lorsqu'elle fut affiégée par Charles IX. Il avoit alors environ vingt-fix ans. Le Comte de Montgommery Gouverneur de la Place l'ayant commandé pour foutenir les prémiers efforts de l'assaut, il fut blesse à la fin de cet assaut d'un coup d'arquebuse à la joue & machoire droite; la balle fortant par derrière, proche de la fossette du cou. La force du coup l'ayant fait tomber du haut du rempart dans le fossé, quelques pionniers qui se rencontrèrent là le mirent dans une fosse avec \*un autre Corps qu'ils jettérent sur lui, & les couvrirent tous deux d'un peu de terre. Il fut là depuis onze heures du matin jusqu'à six heures & demie du soir.

Son \*\* valet informé du fatal accident, fongea à lui donner une plus honorable fépulture, & obtint du Comte de Montgommery la permission de l'aller déterrer, ayant avec lui

<sup>\*</sup> Claude le Forestier, Marchand Droguiste.

<sup>\*\*</sup> Nicolas de la Barre, du village de Rivolet proche de Vernan.

un Officier des Gardes dudit Comte, pour lui aider. Après avoir considéré le prémier corps sans le connoître, le Valet tira le second de la fosse, & ne le reconnut point non-plus, tant il étoit défiguré par la boue, le sang, l'enflure, & la paleur. Il remit donc les deux corps dans la fosse, & les couvrit légèrement de terre. Comme l'Officier & lui s'en alloient, le prémier de ces deux remarqua que \*\* le corps qui avoit été mis sur l'autre, étoit mal couvert, une \*\*\* main paroissant entière. Il retourna donc, & la voulut enfoncer avec le pied, mais en la repoussant il aperçut, à le faveur du clair de Lune, un diamant qui jettoit un assez grand éclat. L'ayant pris & ayant recouvert la main, il montra le diamant au Valet, lui disant qu'il n'avoit pas perdu sa peine. Le Valet reconnut le diamant, par fa figure triangulaire; ce qui l'obligea à retourner pour enlever le corps de son Maître. Après l'avoir bien essuyé, il le reconnut enfin, & son affection l'ayant engage à le baiser & à l'embrasser, il trouva encore en lui quelque chaleur, & quelque aparence de vie. 11 le \*\*\*\*\* porta donc, le plus vîte qu'il put, aux Chirurgiens de l'armée; mais ceux-ci l'ayant regardé

Le Capitaine Clerc, Lieutenant des Gardes du Comte de Montgom.

<sup>\*\*</sup> C'étoit Civille.

<sup>\*\*\*</sup> La main gauche.

<sup>\*\*\*\*</sup> L'Officier & le Valet étoient tous deux à cheval.

comme mort, n'eurent aucun égard aux prières qu'il leur fit, d'essayer à lui rapeler les esprirs; alléguant pour raison, que ne leur restant que très-peu de mèdicamens, ils n'avoient garde de les employer sans nécessité. Lui cependant qui n'étoit pas du même sentiment qu'eux, transporta le corps à la \* maison où son Maître avoit accoutumé de loger.

· Ce corps fut là plus de cinq jours & cinq nuits sans parler, ni remuër, ni donner aucune marque de sentiment, mais aussi ardent de fièvre qu'il avoit été froid dans la fosse. parens \*\* du pauvre malade l'étant venu voir en cet état, envoyèrent chercher deux Médecins \*\*\* & un Chirurgien pour le visiter. Ceux-ci l'ayant bien considéré, & sondé sa plaie, trouve. rent à propos de le panser, quoi qu'il n'y eût presque point d'aparence de guérison. Il fut résolu qu'on lui apliqueroit un \*\*\*\* seton, & la chose fut éxécutée sur le champ. On lui des-serre aussi les dents, & on lui sit avaler par force quelque peu de bouillon bien nourrissant. Le lendemain, comme on leva l'apareil, une grande quantité de pus étant sorti de la plaie, & l'enflure de la tête & du cou étant fort di-

<sup>\*</sup> Chez le Sr. de Coquereaumont,

<sup>\*\*</sup> MM. du Verbois, de \* Velly & du Val.

<sup>\*\*\*</sup> Mrs. Guéronte & le Gras.

Petit cordon fait de plusieurs fils de soie, ou de coton dont on se sert en plusieurs opérations de Chirurgie en le passant au travers des chairs.

minuée, le patient commença à faire paroitre quelque sentiment; il prononça même quelques paroles, & se plaignit de douleur au bras; mais il ne, reconnut d'abord personne. Il étoit dans un grand étonnement, comme un homme réveillé en sursaut, dans le tems de son plus prosond sommeil. La connoissance lui étant peu à peu revenue, quoi qu'il ent toujours beaucoup de sièvre, on commençoit à bien espèrer, lorsqué la ville sut prise \* d'assaut; & la frayeur sit redoubler sa sièvre avec une violence extraordinaire.

Quatre Soldats qui pillèrent d'abord la maison où il étoit, le traitèrent humainement, & même charitablement. Mais quelques jours après, ces Soldats ayant eu ordre de loger ailleurs, & ce logis ayant été marqué pour un \*\* Officier de l'armée royale, les Valets de cer Officier enlevèrent Civille de son lit, & le jenterent fur une méchante paillasse, dans une petite champre de derrière. Pour comble de disgraces, quelques ennemis du jeune frère de Civille l'étant venu chercher, pour le tuër, dans cette maison où on leur avoit dit qu'il étoit, & ne l'ayant pas trouve, déchargerent leur furie sur l'innocent. & le jetterent par la fenetre. Mais cette fenetre n'étant pas fort haute, & un tas de fumier s'étant rencontre justement au dessous, à la porte d'une écurie, il y fut reçu affez mollement. Il demeura

Digitized by Google

Le 26. Oct: onze jours après sa blessure.

<sup>&</sup>quot; Des Moulins, Lieutenant des Gardes Ecossoiles.

là plus de trois fois vingt-quatre heures, aud en chemife; avec un simple bonnet de nuit sur la tête, exposé aux injures de l'air sans être secoutru de personne. Ensin " un de ses parens qui savoit que le Capitaine Civille avoit accoutumé de loger dans cette maison, mais qui n'avoit rien apris de ce qui étoit arrivé, vint demander de ses nouvelles. Une vieille semme qui étoit demeurée la seule, lui ayant répondu qu'il étoit dans une cour de derrière, mort sur un fumier depuis trois jours, il voulut l'aller voir, & sur fort surpris de le trouver vivant.

Civille étoit si foible qu'il ne pouvoit parler: il sit entendre par quelque signe qu'il evuit soif, & on lui aporta de la biére qu'il but fort avidément; mais ayant voulu essayer d'avaler une bouchée de pain, il falut lui \*\* retirer le morceau de la gorge, tant le canal étoit rétract.

Cependant l'abstinence & le froid avoient aparemment produit un heureux effet; car le malade étoit presque sans sièvre; & quelques heures après on jugea qu'il pouvoit être transporté au Château de Croisser sur la Saine, une lieue au dessous de Rouen. Ce surent les memes Soldats qui l'avoieut secourn la prémière fois qui aidérent à le transporter jusqu'à la rivière;

Mr. de Crofffet son Cousin germain.

La foif & la douleur lui avoient dessecht la langue & les lèvres. Il mangea ensuite du pain trempé dans de la bière.

Tome 11.

vière; & cela comme à l'insçu de Mr. de Croisfet qui étoit Catholique Romain & qui dans ce tems de violente perfécution n'auroit osé faire aucune faveur à un Protestant, non pas même à un proche parent, sans se rendre suspect.

Civille fut mal reçu du Concierge du château de Croisser, qui le sit long-tems attendre sur le pont, où il sut saisi d'un grand froid, & où il seroit mort sans doute, si un valet de Mr. de Croisser ne sur donné les ordres nécessaires. Nonobstant ces ordres, le malade sous sit beaucoup pendant le prémier mois. On ne se servit pour tout onguent; que de mie de pain, imbue de jaune d'ouns, & rout le rêste lui manquoit à proportion. Mais ensin, Mr. de Croisser averti de son trisse état, lui envoya un \* Médecin, & le même \*\* Chirurgien qui avoit eu soin de lui avant là prise de la Ville. Ils demeurerent avec lui deux jours, lui laissèrent des onguens, & le visserent de tems en tems, quand ils lè purent, jusqu'à ce qu'il fût en êtat de convaleisence.

Dans ces entrefaites le fidele valet étoit aussi révenu, & lui avoit rendu de bons services. Après que le malade eur repris une partie de ses prémères forces, il fut résolu qu'on le mettroit entre les mains de deux \*\*\* Gentilshommes, frè-

res,

<sup>\*</sup> Mr. de Betteneburt:

<sup>\*\*\*</sup> Mess. de Rusosse, & de Ste, Marie le Bailleul. Civille fut transporté chez eux au mois de Juillet, pendan le Siège du Havre de Grace.

res, demeurant dans le pais de Caux, qui étoient en réputation d'avsir d'excellens remèdes. Ces Messieurs prirent un soin d'autant plus grand de sa personne, que les familles étoient amies depuis long tems. Ils employèrent si heureusement toute l'adresse de leur art, qu'en six semaines de tems Civille fut rétabli dans un état qu'on pouvoit apeller de fanté. Il ne parut alors lui rester d'incommodité que celle d'être un peu sourd, & de ne pouvoir se servir du petit doigt de la main droite, dont le tendon avoir été coupé, par la même balle de mousquet qui avoit fait la grande blessure; desorte qu'il fut capable de rentrer dans le service, & qu'il essuya depuis bien de nouveaux coups & bien des fatigues. Mais la plaie de la mâchoire se rouvrant de tems en tems, il se formoit \* des apostumes qui l'affligeoient beaucoup, & souvent il s'est vu malade à l'extrémisé.

Le Roi Henri III ayant chasse les Protestans du Royaume en 1585, Civille se retira en Angleterre, & l'année suivante s'étant mis entre les mains de deux fameux Médecins qu'il y rencontra, leurs soins eurent de si heureux succès qu'il fut bien guèri. Il écrivit lui-même son histoire l'an 1606, agé de plus de 70 ans, 44 ans après sa blessure; & c'est de cette histoire que l'on a tiré le présent extrait. Ce rare évènement a été raporté par plusieurs Historiens célèbres, mais toujours avec diverses fautes ou omissions.

. 2 L'Ecrit

Digitized by Google\_

<sup>.</sup> Il sorrit aussi de tems en tems des os de sa plaie.

L'Ecrit qui est entre les mains de Mr. de Sicqueville a une circonstance qu'il ne faut pas oublier. C'est que la Reine Elisabeth ayant out parler de lui, souhaits de le voir, & de lui entendre raconter ses avantures de sa bouche, après quoi elle lui sit présent d'un diamant & de son portrait.

Mr. d'Aubigné en dit aussi une chose, à laquelle je ne vois pas qu'on puisse resuser créance, parce qu'il parle en témois oculaire, Je Pai vû, dit il, aux assemblées nationales Député de Normandie, quarante deux ans après sa blessure, & j'observois que quand nous signions les résultats, il mettoit toujours, François de Civille, trois fois mort, trois fois enterré, & trois fois, par la grace de Dieu, ressuscité. Quelques Ministres contre mon opinion, ont voulu le faire désister de cette curiosité, mais ils n'ont pû obtenir cela de lui.

Civille a été marié deux fois, l'une & l'autre dépuis sa dernière résurrestion. Il n'ent point d'enfans de sa prémière femme, mais il en eut plusieurs de la seconde. Il y avoit en 1698 deux de ses arrière-petite-filles en Angleierre; dont l'une étoit semme de M. de Sicqueville, dont je viens de parler, & l'autre avoit épousé un Gentilhomme Anglois nommé Sandham.

6. VIII.

## J. VIII.

A ma tête est un des metaux.

Avec més cinq lettres dernières

Je rends des sons mélodieux;

Et qui n'a pas les trois dermières

Ne peut se servir de ses yeux.

Le mot est Orgueil. On y trouve Or, Orgue, eil ou Oeil.

#### §. 1X.

Modestie de l'Electeur Faion'aic de Saxe.

A PRE's la mort de l'Empereur Maximilien, on vit naitre de puissantes brigues, de la part de ceux qui prétendoient à l'Empire. Les deux plus confidérables concurrens furent François I. & Charles-quint. Les Electeurs, pour mettre fin à ces contestations, résolurent de les exclure tous deux comme étrangers, & de mettre la Couronne Impériale sur la tête d'un homme de leur Nation, & du nombre des Electeurs. Ils choisirent donc, d'une commune voix, Fréderic de Saxe, surnommé le Sage, qui demanda deux jours pour se déterminer, & au troisième il remercia les Electeurs avec beaucoup de modestie, en leur réprésentant qu'à l'âge où it étoit, il ne se sentoit pas affez de force pour foutenir un si grand poids. Toutes les remontrances ou'on hi fit n'ayant på vaincre

sa résistance, les Electeurs le prièrent de nommer la personne qu'il jugeroit en conscience la plus propre, l'assurant qu'ils s'en raporteroient à son avis. Frédéric resusa long-tems de le faire, mais ensin forcé par les vives instances des Electeurs, il se déclara pour le Roi Catholique,

#### §. X.

#### Des Papillons éphémères.

It v. a de certains jours en Mai & en Aout, où après une pluie douce, on voit éclore, ou paroître tout d'un coup une multitude innombrable de papillons blancs qui vivent peu de tems, & qu'on apelle pour cette raison éphémères, ou pspillons d'un jour. Ils cherchent l'eau, parce qu'ils y déposent leurs œuss. Ils se précipirent sur la surface du vivier ou de la rivière, de manière à la couvrir en entier. Ils surnagent en s'agitant, & s'y soutenant sur les plumes de leurs queues, qui ressemblent assez aux nageoires des poissons. Les carpes de tous les habitans des eaux, accourent dans l'endroit où cette manne tombe. Ils s'en rafsalient, & les pêcheurs remarquent qu'après le chûte de ces papillons, le poisson est plus gras & plus paisible; qu'il ne court ni ne s'agite, n'ayant presque aucun besoin de chercher à vivre durant cinq on six semaines Les vermisseaux qui sortiront des œufs précipités au fond de l'eau, se convertiront en chrysalides, puls en papillons, pour être la provision d'une autre saison.

#### S. XI.

#### De la Ville de BERLIN.

RERLIN, fur la rivière de Sprée, ville d'Allemagne, dans la Marche de Brandebourg, est grande, belle, bien bâtie, & est la capitale des Etats du Markgrave de Brandebourg, Roi de Prusse, qui y fait sa résidence ordinaire. Elle fut bâtie par Albert l'Ours, de la Maison d'Anhalt, en l'an 1142. Jean, dit le Prudont, la fit fortifier en 1222. La rivière la traverse, & la divise en deux parties, dont l'une a le nom de Berlin, & l'autre celui de Coln ou Cologne. L'Electeur Joachim II. bâtit en 1540. une partie du château, l'autre partie y a été ajoûtée en 1595, par Jean George, & dans la suite par Joachim Frédéric. L'Eletteur Frédéric-Guillaume l'aggrandit d'une troissème partie, qu'il fit nommer Dorothée-Stad, du nom de la Princesse Dorothée de Holstein-Glücksbourg sa seconde femme. Le Palais du Prince, bâti de neuf par les Rois de Prusse Frédéric, & Frédéric Guillanme, diverses grandes places, des maisons régulières, & de belles rues à la moderne, contribuent à rendre cette ville très-agréable. Dans le Palais se trouve 1. la Bibliothèque Royale dont tous les livres sont relies en maroquin de levant & dorés sur le dos. On y a sjouté la Bibliothèque de M. Spanheim:

2. Le chambre des Raretés: 3. Le Chambre des Antiquités & des Médailles. De l'autre coté de l'eau se voit un magnifique Arsenal, ayant au devant la maison du Gouverneur, & fur le derrière la Fonderie. Dans la partie de la ville qui s'apelle Dorothée-Stad on voit l'Academie d'Architesture, de Peinture & de Sculpture. Par derrière sont les appartemens de la Société des Sciences, l'Observatoire en forme de tour, & le Théatre Anatomique. Entre les ponts de Berlin, il y en a un qui se fait remarquer par sa longueur & par la statue équestre de l'Electeur Frédéric Guillaume. Il y a dans toutes les parties dont la ville de Berlin est composée, environ une vingtaine d'Eglises. Les François Réfugiés ont une église dans la partie qui s'apelle Frédericstad, & une autre dans celle qui se nomme le Werder. La rivière la rend marchande, & on y voit arriver continuëllement de grandes barques qui y viennent de Hambourg, & des autres villes qui sont sur l'Elbe, & même sur l'Oder; carla Sprée répond à ces deux rivières, par le moyen des canaux qu'on a eu foin d'y pratiquer. Ces avantages y font seurir le com-merce. Berlin a d'un côté des vignes, de l'autre des étangs, & de l'autre un bois rempli de gibier.

#### S. XII.

LES SATURNALES. \* Par Mr. de SE'NECE Triolets pour le Mois de Décembre.

DIALOGUE. VALE'RE, Vulet. ERASTE, Mattre.

#### VALE'RE.

Pourriez-vous foufrir quatre mots
De remontrance falutaire?
Avec fauf-conduit pour mon dos;
Pourriez-vous foufrir quatre mots?
Mon zèle exige ce propos,
Mon respect m'invite à me taire.,
Pourriez-vous soufrir quatre mots
De remontrance salutaire?

#### ERASTE.

Puisque nos pères l'ont voulu, Profite de ton privilège: Use d'un pouvoir absolu, Puisque nos pères l'ont voulu; Mais point de discours superslu: Ce jeu déplaît si l'on n'abrège. Puisque nos pères l'ont voulu, Profite de ton privilège.

LS

 $V_{A}$ -

\* Certaine fête que les Romains célébroient à l'honneur de Saturne, durant laquelle les ésclaves avoient pouvoir de dire tout ce qu'ils vouloient à leurs maîtres. VALE'RE.

De vos intraitables humeurs,
Dussé-jo me voir la victime,
Cherchez autre-part les flateurs,
De vos intraitables humeurs,
Mais enfin réglez mieux vos mœurs,
Si vous voulez qu'on vous estime.
De vos int.
Dussé-je &c.

Pour modèle des inconstans,
On peut vous choisir entre mille;
Vous passerez dans tous les tems
Pour modèle des inconstans.
En ville vous louez les champs,
Aux champs vous regrettez la ville.
Pour modèle — —
On peut — —

#### ERASTE.

Bourreau! cesse donc d'ensiler, Ces impertinentes morales, Ces traits à te faire empaler, Bourreau! cesse donc d'ensiler; Ou je m'aprête à violer, Le fauf-conduit des Saturnales. Bourreau — — VALE'RE.

Changeons de ton, je le veux bien,
L'apostrophe vous désoblige;
Ce qui suit ne vous touche en rien,
Changeons de ton, je le veux bien,
Le Lion voit souetter le chien,
Et cet exemple le corrige.
Chang.
L'apostr.

J'ai servi dans mes jeunes ans
Un Maître à peu près de votre âge,
Un homme orné de beaux talens,
J'ai servi dans mes jeunes ans;
Des mieux tournés, des plus galans,
Mais un joueur à triple étage.
J'ai servi — —
Un Maître — —

Seigneur, lui disois-je souvent,
Quel mauvais démon vous possède?
Pourquoi courir sprès du vent?
Seigneur lui disois-je souvent.
Vous avez Bien fixe & mouvant,
Le jeu l'engloutit fans remède.
Seigneur — 
Quel — —

Vontez-

Voulez-vous être mieux que bien, Et des fous augmenter le nombre? Chez vous il ne manque de rien. Voulez-vous être mieux que bien? Esope nous dit que son Chien, Lâcha la chair pour haper l'ombre. Voulez-vous — — Et des fous — —

Un jour, vous trouvent fans un sou,
Tems où le déséspoir occupe,
Je veux qu'on me casse le cou,
Un jour vous voyant sans un sou,
Si vous ne devenez filou,
A force d'avoir été dupe.
Un jour —
Tems où —

ERASTE.

#### ERASTE.

Mon Mousqueton, mes Pistolets,
A moi, mes gens! arrête! arrête!
N'est-il ni poignard, ni stilets?
Mon mousqueton, mes pistolets!
Au plus insolent des valets,
Il faut que je casse la tête.
Mon — —
A moi — —

VALE'RE fuyant.

Zèle imprudent! Zèle maudit!

Tâchons d'éviter se colère.

Mon cœur tu me l'avois bien dit,

Zèle impudent! zèle maudit!

Saturne y perdroit son crédit,

Mes jambes tirez-moi d'affaires.

Zèle impudent! zèle maudit!

Tâchons d'éviter sa colère.

#### §. XIII.

#### Probité d'un Grand-Vifir.

Courrougly, Grand-Visir de la Porte, étoit, un homme d'une probité rigide: on dir qu'elle sut cause de sa disgrace. Son prédéces seur ne payoir point les Jannissaires du trésor impérial, mais de l'argent qu'il faisoit venir par ses extorsions. Achmet lui reprocha un jour qu'il

préféroit l'intérêt des sujets à celui de l'Empereur: Ton prédécesseur Chourlouly, lui dit il, savoit bien trouver d'autres moyens de payer mes troupes. Le Grand-Visir répondit: S'il avoit l'art d'enrichir ta Hautesse par des rapines, c'est un art que je fais gloire d'ignorer.

#### S. XIV. De l'Aiman.

L'AIMAN n'est ordinairement qu'une pierre noirâtre & ferrugineuse, qu'on trouve dans les mines de fer, mais plus dure que le fer même. Cette sorte de pierre a des propriétés étonnantes, savoir la direction, le tourbillon magnétique, l'attraction, la communication, l'inclinaison, la déclinaison.

Un aiman libre & suspendu par un fil, semble affecter de tourner toujours les mêmes côtés vers les mêmes pôles de la terre; & c'est ce qu'on apelle la direction de l'aiman. Une matière imperceptible tourne toujours autour de lui, sortant de l'un de ses côtés oposés, rentrant par l'autre, & laissant dans de la limaille d'acier ou de fer, éparpillée sur un papier, qu'on aproche de lui, des traces qui réprésentent son mouvement circulaire; c'est le \* tourbillon magnétique. L'aiman, le fer, & l'acier, libres & placés à une certaine distance, vont, comme d'eux-mêmes, s'attacher à l'aiman; c'est l'attraction. Au moment de

On spelle tourbillon une matière liquide, qui circule au-

cette union merveilleuse, l'aiman fait passer tout d'un coup ses propriétés dans le fer, & dans l'acier, dans la lame d'un couteau, dans une aiguille de boussole; c'est la communication. Aproche-t-il d'un pôle de la terre? le côté qui regarde ce pôle panche, s'incline vers la terre, c'est l'inclinaison. L'inclinaison est sensible, surtout dans une aiguille aimantée. Enfin la direction de l'aiman, & des corps aimantés, vers les pôles de la terre, n'est pas tellement fixe, qu'ils ne déclinent de quelques degrés vers l'Orient; & c'est la déclinaison de l'aiman.

En 1702 quelqu'en vouloit vendre 5000 livres un aiman, qui fans peser plus de onze onces levoit 28 livres de fer.

#### §. XV.

#### De Julien l'Apostat.

ON APELLE cet Empereur Julien l'Apoltat, parce qu'il abandonna la Réligion Chrétienne dont il avoit fait profession. Il ésoit fils de Constance, frère de Constantin le grand. Il nâquit à Constantinople l'an 331, & se nomme dans ses Médailles Flavius Claudius Julianus. Il fut élevé dans cette ville, pendant les prémières années de sa jeunesse. L'Empereur l'ayant envoyé à Nicomédie, asin que l'Evêque Eusebe le sit élever dans la pieté, il aprit la Grammaire de l'Eunuque Mardonius, payen, & eut pour Maître de Rhétorique Ecebolise homme fort inconstant dans la foi.

Malgré les soins de l'Evêque, ce jeune Prince fut entièrement perverti par le Philo-

sophe Maxime d'Ephèse.

Son cousin Constance fut averti de sa conduite; & Julien craignant fon indignation se fit Moine; mais en contrefaisant l'homme de bien en public, il pratiquoit le Paganisme en sécrèt. Abant cela, Gallus son frère, & lui, avoient exercé l'Office de Lesteur dans les assemblées ecclésiastiques.

Dans la suire Constance, à la sollicitation de sa femme Eusébie, le fit César l'an 355, lui fit épouser Hélene sa sœur, & lui confia le commandement général des troupes, dans les Gaules. La conduite de Julien dans ce pais lui fait sans contredit beaucoup d'honneur. Quoi qu'il n'eut encore aucune connoissance de la guerre, & que les principaux Officiers fissent fort mal le service, il ne laissa pas que d'entreprendre de chasser les Barbares des Gaules, & il en vint à bout en très-peu de tems, ayant remporté auprès de Strasbourg une des plus célèbres victoires de ce siècle, où il eus à combattre sept Rois Allemands. La défaite des Saliens & des Chamaves, Peuples François, suivit de près cette vistoire. Les Allemands encore battus furent contraints de demander la paix; & tout continuoit à lui réussir, lorsque Constance, qui soutenoit avec beaucoup de peine les efforts des Perses s'avisa de vouloir groffir ses troupes d'une partie de celles qui servoient

voient dans les Gaules. Julien profitant de l'éloignement qu'avoient les Soldats d'aller faire la guerre hors de leur païs, se sit déclarer Empereur, & n'ayant pu obtenir de Constance qu'il le reconnût en cette qualité, il eut l'adresse de se faire suivre de ces troupes-là, même jusques dans l'Illyrie, où il aprit la mort de Constance, arrivée le 3 Novembre de l'an 361.

Lorsqu'il se vit Maitre du monde, il signala son avenement à l'Empire par l'ouverture des Temples des faux Dieux, & par le rétablissement de leur culte. Il prit la qualité de Souverain Pontife, avec toutes les cérémonies payennes. Il rapella d'éxil tous les hérétiques, résablit les Donatistes en Afrique, &. ne laissa pailer aucune occasion de nuire aux Chrétiens, qu'il apelloit par mépris Galileens. C'est ce qui lui sit violer jusqu'au Droit des gens, en la personne de deux Ambassadeurs de Perse, qu'il sit mourir, parce qu'ils étoient Chrétiens. Il préféra toujours les idolatres aux fidèles, auxquels il défendoir d'enseigner les Belies - Lettres, tâchant de transporter les Saintes Loix de l'Eglise dans le Paganisme, pour la police.

Il s'efforça particulièrement de faire changer de Réligion aux Soldats Ghrétiens, & furtout à ceux de la Garde Prétorienne; mais la pluspart aimèrent mieux vivre sans emploi, que d'apostasier. Maris, Evêque de Chalcédoine lui ayant reproché publiquement son impieté, l'Em-

Tome II.

M

pereur-

pereur lui répondit sans se fâcher, Que son Galiléen ne le guériroit pas de la perte de sa vue. Je lone Dieu, repliqua Maris, d'être aveugle, pour n'avoir pas les yeux souillés de la vue d'un Apostat comme toi. Julien passa outre sans rien dire. Sa Philosophie lui faisoit affecter ces actions extérieures de elémence & de modération.

Pour chagriner les Chrétiens de toutes manières, il permit aux Juifs de rétablir le Temple de Jérusalem, ce qu'ils ne purent exécuter. Enfin dans le tems qu'il se vit obligé de partir, pour aller faire la guerre aux Perses, il jura de ruiner l'Eglise à son retour : mais Dieu s'en déclara le Protesteur. Iulien enleva d'abord plusieurs places aux Perses, & s'avança jusqu'a Ctésiphonte, sans trouver aucune ré-sistance, ce qui lui ensla tellement le cœur, que se promettant déja d'envahir toute la Perse, il se laissa conduire par un homme, que les Perses avoient aposté, dans des lieux, où trouvant une puissante armée en tête, il ne pouvoit plus faire sublister son armée, qu'avec peine. Ensin ayant donné une bataille décisive, le 26 Juin de l'an 363, la victoire paroissoit déja se déclarer pour les Romains, lorsque Julien, qui s'étoit engagé dans le combat sans cuirasse, fut blessé si dangerensement qu'il en mourut la nuit suivante. Se sentant blessé il prit de son sang dans la main, & en le jettant contre le ciel, il s'écria, Tu as vaincu, Galiken. C'est ainsi qu'il nommoit Jésus-Christ par mépris.

On ne sait à qui attribuer le coup fatal, qui lui sit perdre la vie; mais quel que puisse être celui qui le tua, il fut, sans doute le ministre de la vengeance divine.

Cet Empereur étoit savant & libéral, & avoit quelques bonnes qualités morales, car il étoit sobre & vigilant, & il semble qu'il ne s'est pas livré à la passion pour les femmes; mais d'ailleurs la haine qu'il avoit conque contre Constantin & ses enfans, lui à fait écrire des choses déraisonnables, & souvent fausses & calomnieuses, On remarque même qu'il a repris aigrement dans ces Princes des choses qu'il a faites lui même; & que sapassion aveugle pour le Paganisme l'a porté à traiter honorablement des gens, dont un Payen plus modéré auroit eu horreur. Le refus qu'il faisoit souvent aux Chrétiens de répondre à leurs requêtes, ne lui fait pas honneur, & son Misipogon, qui est une Satyre sur les habitans d'Antioche, qu'il haissoit particulièremens, parce qu'ils avoient montré le plus d'aversion contre les innovations, est peu digne d'un Empereur. qui affectoit une gravité égale à celleide Marc-Aurele. Les ouvrages qui nous restent de lui, comme sa Satyre des Césars, quelques Discours, des Lettres, & deux Epigrammes, sont des preuves de son esprit & de son érudition.

S. XVI.

#### §. XVI.

#### FABILE.

#### De la Tortue.

Dame Tortue, à force de prière, Engagea l'Aigle à l'élever en l'air: Elle envioit ce vol aussi promt que l'éclair, Et vouloit voir de près l'Astre de la lumière,

Converser avec Jupiter.

Quel plaisir de fournir cette belle carrière!

Rien ne l'ennuyoit tant que sa façon d'aller.

L'Aigle l'élève ensin: elle retombe à terre,

Et sa propre maison servit à l'accabler.

Je devois m'en tenir à ma marche ordinaire,

Dit-elle alors; il faut des ailes pour voler:

Elle expire à ces mots. Tel Marquis fait le Prince,

Qui doit s'attendre à ce revers fatal:

Prodigue d'un revenu mince, Son carosse souvent le mène à l'Hôpital.

### s. xvII.

## Du Cottonnier & du Cotton.

IL Y A trois sortes d'arbres qui portent le cotton. L'un est rampant comme une vigne; l'autre épais comme un buisson; le troisième haut comme un chêne: tous trois après avoir donné de très-belles sleurs, produisent un fruit gros comme une noix, dont les dehors sont touttout-à fait noirs. Ce fruit devenu mûr s'entrouvre, & laisse voir une bourre d'une blancheur extrême; c'est ce qu'on apelle le cotton. Avec un moulinet on fait tomber la graine d'un côté, & le cotton de l'autre, puis on le file pour en faire toutes sortes de beaux ouvrages, comme bas, camisoles, couvertures, tapisseries, rideaux, & ajustemens de toute espece. C'est dequoi l'on fait la mousseline. On mélange quélque fois le cotton avec la laine, quelque-sois avec la soie, & même avec l'or.

#### §. XVIII.

Eloge d'un Barbet.

Cest un jeune Seigneur qui parle.

MON CHIEN se nomme Mousei; c'est le Roi des Barbets. Il a dans sa figure tout ce qu'il faut pour plaire. Beau poil, grande cœssure, amples moustaches, palatine & engageantes toujours blanches. Rien ne lui manque. Chien bien éléve avec cela, & qui a fait ses exercices avec distinction. Il sait chasser, danser, sauter, & faire cent tours d'adresse. Entre autres il aporte à toute une compagnie toutes les cartes que chacun a nommées.

Si les chiens n'ont point de raison, ils ont au moins une sorte de mémoire. On accoutume un chien à raporter à coup sûr, puis à démêler un as d'avec un autre. On lui présente souvent . à manger sur une nouvelle carte qu'il ne connoit M 3 point.

Digitized by Google

point. Après quoi on la lui envoie chercher parmi les autres. Il ne s'y méprend plus. L'habitude d'y trouver son compte & d'être caresse, fait qu'il les démêle peu à peu & qu'il les aporte avec un air de gayeté & sans confusion. Et dans la vérité il n'est point plus surprenant de voir un chien distinguer une carte d'avec trente autres, que de le voir distinguer dans une rue la porte de son maître de celle de ses voisins. Mais ce qui me divertit le plus dans Moufri ce sont ses manières & ses petites ruses naturelles, Que je prenne mes livres pour m'en aller au collège, mon pauvre chien qui va être trois heures sans me voir, pread un air sombre & rechigné, comme si on lui faisoit grand tort. Il se plante vis-à-vis la porte, & attend la le moment où il me reverra. Qu'au lieu de mes livres je prenne mon épée, ou que je lâche seu-lement le mot de promenade, il va conter sa bonne-fortune à toute la maison: il monte, il descend, il tourne, & se met quelque-fois à japer d'une façon qui donne envie de rire à tout le monde. Si je tarde à fortir, il semble soupçonner sur ce que je ferai de lui. Il décampe par provision, & s'en va m'attendre à trente pas du logis au premier carrefour, plein d'espérance d'être de la partie. Lui dit-on qu'il n'en sera pas? il fait d'abord ses remontrances & essaie de faire révoquer l'ordre. Il a l'air digne de compassion, quand on lui aprend nettement qu'il faut rentrer: mais il n'y a sorte de reconnoisfance

fance que je n'en reçoive, quand je lui dis, partons. C'est toute autre chose encore, après une absence de quelques jours. Il semble que je revienne exprès pour lui. Il extravague en ce moment & deux heures ne lui suffisent pas pour me dire tout ce qu'il a dans le cœur.

Son amitié ne se borne point là. Il semble veiller nuit & jour, pour empêcher qu'on ne me fasse tort. Il entend tout: il m'avertit de tout. Il a toujours la dent prête contre tous ceux qu'il ne connoit pas: mais il n'en fait usage que selon mes ordres. Il voit dans mes yeux ce qu'il faut faire, & quand on m'attaque, une épée nue ne l'arrêteroit pas. Il y a quelque mois que je commençai pour la prêmière fois à faire des armes: je vis l'heure qu'il arracheroit le gras de la jambe au maître d'escrime. Depuis ce tems là ils sont brouillés à n'en plus revenir: il faut les séparer,

Tous les tours les plus ingénieux qu'on puisse aprendre à un chien ne sont pas à beaucoup près aussi estimables que cette amitié si vive & si courageuse qu'il montre pour son maître: & l'en voit bien que Dieu a mis le chien auprès de l'homme, pour lui servir de

compagnie, d'aide & de défense.

#### S. XIX.

Ce que c'est que carat en matière de pierreries.

L E CARAT en matière de pierreries est fort différent du carat dont on parle en matière M 4 d'or.

d'or. Le marc, ou la demi-livre d'or se partage en 24 carats, dont il n'y a d'ordinaire que 22 de vrai or, les deux autres parties étant d'argent ou d'autre alliage. Le carat pour lors se partage en huit deniers, & le dernier en 24 grains. Mais en matière de pierres précieuses, le carat ne pèse que quatre grains, & les grains sont moins forts que ceux du poids de marc.

Les diamans les plus pesans qu'on connoisse, sont celui du Roi de France, qui pese 106 carats, celui du grand Duc de Toscane, qui en pese 139 & demi, & celui de l'Empereur du Mogol, qui en pese 279. Tavernier,\* estimoir ce dernier plus de onze millions, & les deux autres à proportion.

# §. XX.

# Louange ingénieuse.

ON PROMIT mille écus, à celui qui seroit des Vers sur les victoires du Prince de Condé pour mettre en forme d'inscription sur la porte du Chateau de Chantilli; surquoi un Gascon sit ce quatrain:

Pour célébrer tant de vertus, Tant de hauts faits & tant de gloire, Mille écus! rien que mille écus! Ce n'est pas cinq sous par victoire.

Quoi

<sup>\*</sup> Célébre Voyageur.

. Quoi-que ces vers ne fussent pas propres à être mis sur la porte du Chateau, le Prince touché d'une louange si délicate & si ingénieuse, fit donner aussi-tôt mille écus à celul qui en étoit l'Auteur.

# §. XXI. Des Mesures.

A PLUS petite portion de matière que l'on puisse mesurer ou imaginer s'apelle un Point. Ainsi un point est le commencement ou la fin d'une longueur.

Le Point pris de cette sorte, il faut une

file de points pour faire une longueur.

Une suite de lignes droites ou courbes, mises côte à côte, fait la surface, qui a tout ensemble longueur & largeur.

Plusieurs surfaces conques comme autant de feuilles qu'on mettroit l'une sur l'autre, forment l'épaisseur, ou le corps solide qui a

longueur, l'argeur, & profondeur.

Le besoin d'une prémière mesure qui pût être ajoutée à elle-même, & se répéter un nombre de fois, a fait recourir à diverses grandeurs, qui se trouvent d'ordinaire à peu pres les mêmes, telles que:

La Ligne, qui est la largeur d'un grain

d'orge.

Le Pouce, qui est la l'argueur du pouce d'un homme fait, ou douze grains d'orge.

M S

Le Palme, qui est le travers de la main, ou quatre pouces.

Le Pied, savoir la longueur de son pied,

ou douze pouces.

La Coudée, qui est la longueur depuis le coude jusqu'au bout du doigt le plus long, ou un pied & demi.

La Brasse, qui est la longueur de ses bras

étendus.

La Toise, est la longueur de six pieds.

La Perche de Paris sont trois toises. Ailleurs elle en a 22 ou 24 ou plus.

Deux mille toises font la petite lieue.

Deux mille deux cens quatre-vingt-deux toises font la lieue commune, dont vingt-cinq répondent à un degré du méridien.

# §. XXII.

Discours de Dion au jeune Denis, touchant la manière de gouverner.

ON LIT dans la vie de Dion, par Plutarque, un beau morceau dans lequel Dion exhorte le jeune Denis à gouverner ses sujets avec bonte & douceur, comme un bon père gouverne sa famille. "Pensez, lui dit-il, que "les liens qui maintionnent & affermissent la "domination monarchique, & que votre père "se vantoit d'avoir rendus aussi difficiles à "rompre que le Diamant, ne sont ni la crain"te, ni la force, comme il l'a cru, ni le grand "nombre

"nombre de galères, ni ces milliers de Barbapres qui composent votre garde: mais l'affec-"tion, l'amour, & la reconnoissance, que font maître dans le cœur des peuples la vertu & la sjustice des Princes; & que des liens formés "par de tels sentimens, quoi que plus doux & moins serres que ces autres si roides & fi, adurs, sont pourtant plus forts pour la durée & pour le maintien des Etats. Que d'ailleurs sun Prince n'est ni honoré, ni estimé, parce qu'il est habillé magnifiquement, qu'il a de "grands équipages & des meubles somptueux, ,qu'il entretient sa maison dans le luxe, dans "la délicateffe, dans les délices, & dans tous ples plaisirs les plus recherchés; pendant que "du côié de l'esprit & de la raison il n'a aucun "avantage sur le moindre de ses sujets, qu'uniaquement occupe à parer & à enrichir fes aparstemens, il dédaigne de tenir le palais de son same décemment & royalement orné.

# 5. XXIII.

Des richesses, de l'Or& des Diamans du Brésil.

DEPUIS le commencement de ce siècle, le Brésil, Province de l'Amérique raporte beaucoup plus à la couronne de Portugal qu'il ne faisoit autre-fois. C'est vers ce tems-là qu'on découvrit que cette Province contenoit une prodigieuse quantité des deux principaux objets de la cupidité des hommes, de l'Or & des

des Diamans. On trouva d'abord de l'or dans les Montagnes peu éloignées de la ville de Rio Janeiro. L'or se trouve parmi le sable & le gravier, dans les vallées, ou dans les rivières, après avoir été détaché par les torrens en descendant des montagnes. Ainsi toutes les fois que les pluies ou les rivières ont coulé pendant quelque tems dans un endroit, il y a toujours moyen d'y trouver de l'or; les eaux ayant séparé ce métal de la terre, & l'ayant déposé dans le sable de leurs lits, ce qui épargne la peine & la dépense de creuser dans les montagnes pour l'en tirer.

Le soin de chercher l'or dans le lit des rivières & des torrens, aussi bien que celui de laver cet or, pour le séparer du sable & de la boue où il est caché, sont confiés à des Efclaves, la plusparr Nègres, que les Portugais emploient à ce travail. L'usage est, que cha-cun de ces Esclaves rende par jour à son mastre la hutième partie d'une once d'or; & s'ils ont l'habileté ou le travail d'en trouver davantage, le surplus leur apartient; desorte qu'on a vu des Nègres, qui plus diligens, ou plus fortunés que leurs camarades, ont été en état d'acheter eux-mêmes des Efclaves & de vivre dans l'abondance. Car leur Maître n'a fur eux d'autre droit que de continuer à en éxiger un huitième d'once par jour. Comme on est obligé d'en donner le quint au Roi, & que ce quint à été estimé, bon an mal an, cent cin-quante

quante Arobes, de trente & deux livres, poids de Portugal, on a suputé que le montant de cette somme faisoit un million & demi de Livres Sterling. Par l'échange de l'or que l'on fait encore à Buenos Ayres avec les Espagnols pour de l'argent, on en retire encore un demi million; ce qui fait monter la somme totale de l'or, qui sort chaque année du Brésil à deux millions de Livres Sterling: somme prodigieusée, qu'on tire à présent d'un païs, où d'on ignoroit il y à quelques années, qu'il y ent un seul grain d'or.

J'ai dit qu'outre l'or, le Brésil fournissoit aussi des Diamans. Ces pierres précieuses y ont été découvertes beaucoup plus tard que l'or, & il-n'y a guères plus de vingt ans qu'on a commencé à en transporter du Brésil en Europe. On les trouve précisément comme l'or, dans le lit des rivières & des ravins, mais seulement en quelques endroits, & moins généralement que l'or. Avant qu'on sût que c'étoient des Diamans, on les négligeoit & on les jettoit avec le sable & le gravier. Plusieurs personnes se sont rapellé dans la suite, avec regret, qu'il leur est passé ainsi par les mains des pierres, qui auroient fait leur fortune. Il peut y avoir un peu plus de vingt ans qu'un homme qui se connoissoit en Diamans brute, s'imagina que ces cailloux, car on les regardoit comme tels, étoient une espèce de Diamans. Mais il se passa quelque tems, avant que par un examen aprofondi on sût au iuste

juste ce qui en étoit, les habitans ne pouvant pas se mettre dans l'esprit, que ce qu'ils avoient fi long - tems méprifé, fût d'un aussi grand prix qu'on l'assuroit, en cas que la conjecture se trouvat fondée. On dit qu'un Gouverneur d'un des endroits, où se trouvent les Diamans, avoit rafsemblé durant cet intervalle, un grand nombre de ces cailloux, pour s'en servir au lieu de jetons. Mais enfin on reçut de quelques habiles Joualiers en Europe, qu'on avoit eu soin de consulter, la confirmation, que cespierres étoient de vrais Diamans, & qu'il s'en trouvoit parmi plusieurs, qui ne cédoient ni en éclat, ni en aucune autre qualité aux Diamans des Indes Orientales. Aussi-tôt les Portugais, qui demeuroient aux environs des lieux où l'on avoit aperçu de pareilles pierres, se mirent à en chercher avec empressement, & eurent lieu de concevoir l'espérance d'en trouver un bon nombre, puisqu'ils découvrirent de grands rochers de crissal dans plusieurs des montagnes, d'où découloient les eaux qui emportent avec elles des Diamans.

# S. XXIV.

# Enigme,

Nous sommes plusieurs sœurs à peu près d'un méme âge,

Dans leurs rangs diférens, mais d'un semblable usage, Nous avons en naissant un palais pour maison, Qu'on pourroit misux nommer une stroite prison. It faut nous y forcer, pour que quelqu'ane en sorte, Quoi que cent sois le jour on nous ouvre la porte.

Les Dents.

# . S. XXV.

DIALOGUE.

ENTR-E

# LE CONNESTABLE DE BOURBON ET BAYARD.

Il n'est jamais permis, de prendre les armes contre sa Patrie.

### LE CONNESTABLE.

N'est ce point le pauvre Bayard que je vois au pied de cet arbre étendu sur l'herbe, & percéd'un grand coup? Oui c'est lui-même. Helas! je le plains. En voila deux qui périffent aujourd'hui par nos armes, Vandenesse & Iui. Ces deux François étoient deux ernemens de leur Nation par leur courage. Je sens que mon cœur est encore touché pour sa patrie. Mais avançons pour lui parler. Ah! mon pauvre Bayard, c'est avec douleur que je te vois en cet état.

#### BAYARD.

C'est avec douleur que je vous vois aussi. Le Connestable.

Je comprens bien que tu es fâché de te voir dans mes mains, par le fort de la guerre: mais je ne veux point te traiter en prifonnier: je te veux garder comme un bon ami, & prendre foin de ta guérifon, comme si tu étois mon propre frère frère: ainsi tu ne dois point être fâche de me

BAYARD.

Hé croyez-vous que je ne sois point fâché d'avoir obligation au plus grand ennemi de la France? Ce n'est point de ma captivité, ni de ma blessure dont je suis en peine. Je meuss dans un moment; la mort va me délivrer de vos mains.

# LE CONNESTABLE.

Non, mon cher Bayard, j'espère que nos soins réussiront pour te guérir.

#### BAYARD.

Ce n'est point la ce que je cherche, & je suis content de mourir.

### LE CONNESTABLE.

Qu'as-tu donc? Est-ce que tu ne saurois te consoler d'avoir été vaineu & fait prisonnier dans la retraite de Bonivet: ce n'est pas ta faute; c'est la sienne: les armes sont journalières. 'Ta gloire est assez bien établie par tant de belles actions. Les Impériaux ne pourront jamais oublier cette vigoureuse désense de Mézieres contre eux.

#### BAYARD.

Pour moi je ne puis jamais oublier que vous êtes ce grand Connêtable; ce Prince du plus noble sang qu'il y ait dans le monde, & qui travaille à déchirer de ses propres mains sa Patrie, & le Royaume de ses Ancêtres.

#### LE CONNESTABLE.

Quoi, Bayard, je te loue, & tu me condannes. Je te plains, & tu m'insultes!

BAYARD.

Si vous me plaignez, je vous plains aussi, & je vous trouve bien plus à plaindre que moi ; je sors de la vie sans tache. J'ai sacrissé la mienne à mon devoir; je meurs pour mon païs, pour mon Roi, estimé des ennemis de la France, & regretté de tous les bons François, Mon état est digne d'envie.

#### LE CONNESTABLE.

Et moi je suis victorieux d'un ennemi qui m'a outragé; je me venge de lui, je le chasse du Milanois, je sais sentir à toute la France combien elle est malheureuse de m'avoir perdu, en me poussant à bout. Apelles-tu cela être à plaindre?

#### BAYARD.

Oui, on est toujours à plaindre quand on agit contre son devoir; il vaut mieux périr en combattant pour la Patrie, que là vaincre & triompher d'elle. Ah! quelle horrible gloire que celle de détruire son propre pais.

# LE CONNESTABLE.

Mais ma Patrie a été ingrase après tant de fervices que je lui avois rendus. Madame m'a fait traiter indignement par un dépit d'amour. Le Roi par foiblesse pour elle m'a fait une injustice enorme. En me dépouillant de mon bien, on a détaché de moi jusqu'à mes domestiques,

Tome II. N

Ma-

Matignon & d'Argouges. J'ai été contraint pour fauver ma vie de m'enfuir presque feul; que voulois-tu que je fisse?

BAYARD.

Que vous soufrissez toutes sortes de maux, plustôt que de manquer à la France, & à la grandeur de votre Maison. Si la persécution étoit trop violente, vous pouviez vous retirer; mais il valoit mieux être pauvre, obscur, inutile à tout, que de prendre les armes contre nous. Votre gloire ent été au comble dans la pauvresé & dans le plus misérable éxil.

Le Connestable.

Mais ne vois-tu pas que la vengeance s'est jointe à l'ambition pour me jetter dans cette extrémité? J'ai voulu que le Roi se repentit de m'avoir traité si mal.

BAYARD.

Il faloit l'en faire repentir par une patience à toute épreuve, qui n'est pas moins la vertu d'un Héros que le courage.

LE CONNESTABLE.

Mais le Roi étant si injuste & si aveuglé par sa mère, méritoit-il que j'eusse de si grands égards pour lui?

BAYARD.

Si le Roi ne le méritoit pas, la France entière le méritoit. La dignité même de la Couronne, dont vous êtes un des héritiers, le méritoit. Vous vous deviez à vous-même d'épargner la France, dont vous pouviez être un jour Roi.

LE

#### LE CONNESTABLE.

Hé bien j'ai tort, je l'avoue, mais ne saistu pas combien les meilleurs cœurs ont de peines de résister à leur ressentiment.

#### BAYARD.

Je le sais bien: mais le vrai courage consiste à résister; si vous connoissez votre faute, hâtez-vous de la réparer: pour moi je meurs, & je vous trouve plus à plaindre dans vos prospérités, que moi dans mes sous rances. Quand l'Empereur ne vous tromperoit pas, quand même il vous donneroit sa sœur en mariage, & qu'il partageroit la France avec vous, il n'ésaceroit point la tâche qui deshonore votre vie. Le Connétable de Bourbon rebelle; ah! quelle honte! Ecoutez Bayard, mourant comme il a vécu, & ne cessant de dire la vérité.

# S. XXVI.

Grande Retenue de Scipion l'Afriquain.

April la prise de Carthagène, les Soldats de Scipion lui amenèrent une jeune personne, d'une beauté si accomplie, qu'elle attiroit sur elle les regards de tout le monde. Il voulut savoir qui elle étoit, & a qui elle apartenoit: & ayant apris entre autres choses qu'elle étoit sur le point d'être mariée à Allucius, Prince des Celtibériens, il envoya chez lui pour le faire venir, avec les parens de cette jeune prisonnière, & lui parla en ces termes: Celle que vous devez épouser a été parmi nous, comme

elle auroit été dans la maison de son père & de sa mère. Je vous l'ai rêservée, pour vous en saire un présent digne de vous & de moi. La seule reconnoissance que j'exige de vous pour ce don, c'est que vous soyez ami du Peuple Romain; & que si vous me jugez homme de bien, vous sachiez qu'il y en a dans Rome beaucoup qui nous ressemblent, & qu'il n'est point de peuple dans l'Univers que vous deviez plus craindre d'avoir pour ennemi, ni souhaiter davantage d'avoir pour ami.

Allucius, pénétré de reconnoissance & de joie, baisoit les mains de Scipion & prioit les Dieux de le récompenser en sa place, pour un si grand bienfait. Scipion sit ensuite venir les pere & mère, & les autres parens de la jeune fille. Ils avoient aporté une grande somme d'argent pour la racheter. Mais quand ils virent qu'il la leur rendoit sans rançon, ils le conjurerent avec de grandes instances de recevoir d'eux cette somme comme un présent, & témoignèrent que par cette complaisance & cette nouvelle grace, il mettroit le comble à leur joie & a leur reconnoissance. Scipion ne pouvant rélister à des prières si vives & si pressantes, leur dit qu'il acceptoit ce don, & le sit mettre à ses pieds. Alors s'adressant à Allucius: Pajoute, dit-il, à la dote que vous devez recevoir de votre beaupère, cette somme, que je vous prie d'accepter comme un présent de nôces.

Ce jeune Prince charmé de la libéralité & de la politesse de Scipion, alla publier dans son païs les louanges d'un si généreux vainqueur. Et ayant fait des levées dans le païs qui lui étoit soumis, il revint quelques jours après trouver Scipion, avec un corps de quatorze cens Cavaliers.

# 6. XXVII.

# Division du Tems.

LE TEMS se divise en Epoques, en siecles, en Indictions, en Lustres, en Olym-

piades &c.

Une Epoque signifie un certain point fixe & remarquable dans l'Histoire, par quelque évènement, qui sert de lieu de repos. La Naissance de Notre Seigneur Jesus-Christ est une époque fort remarquable; les Chrétiens l'apellent l'Ere vulgaire, & commence en Janvier, l'an du monde 4714. L'Egire, ou le tems auquel Mahomet s'enfuit de la Mêque, en est une autre pour les Mahométans, & commence l'an de grace 622, le 16 de Juillet.

Un Siècle est l'espace de 100 années. Une Indiction trois lustres ou 15 ans.

Un Lustre 5 années, au but desquelles on faifoit la revue des biens & des citoyens Romains.

Une Olympiade est l'espace de 4 ans, qui étoit une manière de compter chez les Grecs, depuis l'institution des Jeux olympiques, l'an du Monde 3256.

N a Un

Un An, ou une année a 12 Mois, ou 365 jours.

Le Mois 4 semaines, ou 28,30, ou 31 jours.

La Semaine 7 jours.

Le Jour 24 heures.

L'Heure 60 Minutes.

La Minute 60 Secondes.

# §. XXVIII.

Et la Seconde 60 tierces,

Comparaison de la beauté, de l'esprit E de la vertu.

> La fleur que vous avez vu naitre, Et qui va bientôt disparoitre C'est la Beauté qu'on vante tant: L'une brille quelques journées, L'autre brille quelques années: Et diminue à chaque instant.

L'esprir dure un peu davantage, Mais à la fin il s'afoiblit; Et s'il se forme d'âge en âge, Il brille moins, plus il mûrit.

La Verru, seul bien véritable, Nous suit au-de-là du trépas; Mais ce bien solide & durable, Helas! on ne le cherche pas.

6. XXIX.

#### §. XXIX.

#### Du luxe de la Table.

dans les derniers tems de la République à un excès qui paroit à peine croyable: & fous les Empereurs on enchérit encore sur ce qui

s'éroit pratiqué jusques - là.

Lucullus, qui d'ailleurs avoit d'excellentes qualités, crut au retour de ses campagnes devoir substituer à la gloire des armes & des combats celle de la magnificence, & il tourna tout son esprit de ce côté-là. Il employa des fommes immenses pour ses bâtimens & pour ses jardins: il fit encore de plus grandes dépenses pour sa table. Il vouloit que chaque jour elle fut servie avec la même somptuosité, n'y eût-il personne de déhors. Comme son Maître-d'hôtel s'excusoit un jour de la modicité d'un repas fur ce qu'il n'y avoit point de compagnie. "Ne savois-tu pas, lui dit-il, nque Lucullus devoit manger aujourd'hui "chez Lucullus? " Ciceron & Pompée ne pouvant croire ce qu'on disoit de la magnificence ordinaire de ses repas, voulurent un jour le surprendre, & s'affurer par eux-mêmes de ce qui en étoit. L'ayant rencontre dans la place publique, ils lui demandèrent à diner, & ne foufrirent pas qu'il donnat pour cela aucun ordre à ses gens. Il se contenta donc d'ordonner qu'on les fît manger dans la salle N 4 d'Apold'Apollon. Le repas fut servi avec une promtitude & une opulence qui surprit & effraya les conviés. Ils ne savoient pas que la Salle d'Apollon étoit le mot du guet, & significie que le festin devoit monter à cinquante mille drachmes, ou vingt-cinq mille francs.

Si la bonne-chère & le luxe peuvent procurer quelque folide gloire, Lucullus étoit le plus grand homme de fon tems. Mais qui ne voit quelle petitesse d'esprit, & même quel-le folie il y avoit à faire consister son honneur & sa réputation à persuader le public que tous les jours il faisoit pour lui seul des dépenses énormes & insensées? Voilà pourtant dequoi il se repaissoit. Je ne sais si les convives, qui admiroient sans doute & louoient, beaucoup une telle magnificence, étoient plus sages que lui. Car c'est ce qui entretenoit sa folie & sa maladie. Irritamentum est omnium, in qua insanimus, admirator & conscius. Et il en est ainsi de tout ce qui compose cette magniscen-ce extérieure, par laquelle on veut se rendre considérable, vastes apartemens, meubles précieux, riches vêtemens. Tout cela est pour la montre, & non pour l'usage: pour les Spectateurs & non pour le Maître. Réduifez-le à la solitude, vous le rendez frugal & modeste, & vous faites tomber tout ce vain appareil.

§. XXX.

# 6. XXX.

# Profusion étonnante.

ANTOINE enchérissoit encore sur le luxe de Lucullus. Une personne entrant dans la cuisine de ce prémier, fur surprise d'y voir huit sangliers qu'on faisoit rôtir en même tems. Elle crut que le nombre des convives devoit être fort grand: ce n'en étoit point la raison. C'est que chez Antoine, pendant qu'il étoit à Aléxandrie, il faloit que vers l'heure du souper il y est toujours un repas magnisque prêt à servir, asin qu'au moment qu'il plairoit au mastre de la maison de se mettre à table, il trouvât les viandes les plus exquises cuites à propos.

Je ne parle point de ces dépenses poussées jusqu'à l'extravagance & à la fureur: un plat composé de langues des oiseaux les plus rares qui fussent dans l'univers; plusieurs perles d'un prix infini, fondues & infusées dans une liqueur, pour avoir le plassir d'avaler en un

feul coup un million.

# 6. XXXI.

#### De The odose le Grand.

THE ODOSE I, Empereur d'Orient étoit Espagnol, fils d'un autre Théodose, Général de Cavalerie sous Valentinien & Valens en 365. S'étant avancé dans les armes, il se vit revétu de la charge de Lieutenant-Général dans la N 5 Moe-

Moesse contre les Sarmates, qui avoient fait une irruption sur les frontières des Romains. Lorsqu'il aprit la mort de son père vers l'an 374, il avoit déja vaincu les ennemis en plusieurs rencontres. En diverses autres occasions il donna des preuvés illustres de son courage & de sa prudence: desorte que l'Empereur Gratien se voyant attaqué par les Goths & les Allemands; résolut de partager l'autorité souveraine avec Théodose, qui reçut la pourpre à Sirmich le 19. Janvier de l'an 379, la 43 de son âge.

Peu après étant passé dans la Thrace, il défit entièrement les Goths, & aporta lui-même à Gratien les nouvelles de cette vistoire important te. L'année suivantes étant trouvé mal à Thesfalonique, il s'y fit batiser, & publia divers Edits contre les Hérétiques, travaillant avec un soin extrême pour maintenir la paix & l'union dans l'Eglise. Athalaric, Roi des Goths, qui avoit été chassé de ses Etats, vint se résugier à Constantinople, où Théodose le reçut honorablement. Quelque tems après les Perses vinrent lui demander la paix, qui fut conclue à des conditions très honorables pour l'Empire, & glorieuses pour la personne de l'Empereur.

Environ l'an 381, Maxime, qui avoit tué Gratien, & qui s'étoit fait déclarer Empereur, pressoit très-sort le jeune Valentinien. Théodose se prépara par la prière & par le jeune a faire la guerre à ce Tyran: il le désit en deux batailles.

tailles, en Hongrie & en Italie, & l'ayant pourfuivi jusques à Aquilée, il contraignit ses soldats de le lui remettre. On l'amena dans le camp de Théodose, qui n'abusa point de sa victoire, & qui par cette modération la rendit plus glorieuse. Il voulut même pardonner à Maxime: mais les Soldats le jugeant indigne de sa clémence, & la croyant dangereuse au repos de l'Empire, le tirèrent hors de sa tente, & lui coupèrent la tête.

C'est ainsi que finit cette guerre en 383, & que Théodose ayant pacissé l'Occident pour Valentinien, assura la possession de l'Orient pour lui & pour ses enfans. L'année suivante il vint à Rome, pour y recevoir les honneurs du Triomphe, & y sit abattre les restes de l'idolatrie. Après ce Triomphe, Latinius Pacatus prononça dans le Sénat un Panégyrique en son honneur.

En 390, les Habitans de Thessalonique ayant tué dans une sédition un des Lieutenans-Généraux de l'Empereur, il en sut si cruëllement irrité, qu'il abandonna cette ville à la discrètion de ses troupes, qui tuèrent jusqu'à quinze mille-personnes. Tout le monde murmura contre cette action barbare; & S. Ambroise écrivit à Théodose une lettre pour lui en faire concevoir de l'horreur, & le porter à la pénitence. Quelque tems après, ce Prince étant venu à Milan, voulut entrer dans l'Eglise, dont le S. Prélat lui resusa l'entrée & ne la lui permit qu'après qu'il eur sait une pénitence de huit mois.

Depuis, Arbogaste, qui avoit tué Valentinien, pour éviter la peine due à son crime, & pour en tirer ses avantages, choisit Eugène, homme de la lie du peuple, qui avoit enseigné la Grammaire; & le sit déclarer Empereur, à condition qu'il permettroit l'idolatrie. Théodose se prépara à lui faire la guerre, & le désit dans une bataille, le 16 Septembre, l'au 394. Eugène, qui lui sut amené, eut la tête coupée, & Arbogaste se tua lui-même.

Après cette victoire, l'Empereur vint à Milan, où il mourut d'hydropisse, le 17 Janvier 395, âgé de 60 ans. Il laissa Arcadius, Empereur d'Orient, Honorius, qui le fut d'Occident, Gratien & Pulcherie. Théodose étoit grand Capitaine, & tous les Historiens le louent comme un Prince très-accompli, si nous

en exceptons Zosime, qui étoit idolâtre.

# §. XXXII.

Des Sectes connues autre-fois chez les Juifs.

IL Y AVOIT autre-fois trois sortes de Sectes connues chez les Juiss: la Secte des Pharisiens, celle des Saducions & celle des Essiniens.

Les Pharisiens joignoient au texte de la Loi les traditions de leurs pères, qui s'étoient conservées sans Ecriture, & quoi qu'il foutinssent dans le fond la bonne doctrine, ils y mêloient quantité de superstitions.

Les Pharisiens vivoient au milieu du monde,

la pluspart attachés à leurs intérêts, ambitieux & avares. Ils se piquoient d'une extrême exactitude dans la pratique éxtérieure de la Loi. Ils donnoient la dixme, non-seulement des gros fruits, mais des moindres herbes, du cumin, de la mente, du millet. Ils avoient un très-grand soin de se laver & de purisser leurs coupes, leur vaisselle & tous leurs meubles. Ils observoient le Sabat avec tel scrupule, qu'ils faisoient un crime à Jesus-Christ d'avoir detrempé un peu de terre au bout de son doigt: & à ses Disciples d'avoir arraché en passant quelques épis pour manger le bled. Ils jeunoient souvent, plusieurs deux fois la semaine, le Lundi & le Jeudi. Ils affectoient de porter les totaphoth & les zizith bien plus grandes que le commun. Les totaphoth, où philacteres sont des écriteaux faits de bandes de parchemin, contenans quelques passages de la Loi, atta-chés sur le front & au bras gauche, suivant le précepte d'avoir toujours la Loi de Dieu devant les yeux ou entre les mains.

Les zizith font des houpes de diverses couleurs, qu'il leur avoit été ordonné de porter aux coins de leurs manteaux, pour leur être un autre avertissement sensible des commandemens de Dieu.

Nous voyons encore dans les livres des Juifs apellés le talmud, les traditions de ces Pharifiens. Il n'est pas possible à ceux qui ont été élevés dans d'autres maximes, de s'imaginer les . que

questions frivoles dont ces livres sont remplis. S'il est permis le jour du Sabat de monter sur un âne pour le mener boire, ou s'il faut le tenir par le licou. S'il est permis ce même jour d'écrire assez de lettres pour faire un sens. S'il est permis de manger un œuf pondu ce jour-là même. Et un million d'autres cas de conscience de cette sorte, dont est rempli la talmud avec ses commentaires.

Pour les Saducéens, ils prenoient l'Ecriture à la lettre, & prétendoient qu'elle ne
les obligeoit à croire ni la prédessination, ni
la résurrection, ni l'immortalité de l'ame, ni
qu'il y est des Anges ou des Esprits. Ainsi ils
ne servoient Dieu que pour les récompenses
temporelles, & donnoient beaucoup aux plaisirs des sens. La pluspart des riches & des
Grands étoient Saducéens, même plusieurs
d'entre les Sacrisicateurs.

On ne voit pas que la doctrine des Esseniens sût disserente de celle des Pharisiens: mais leurs mœurs étoient plus pures. Ils s'apliquoient de bonne soi à l'étude & à la pratique de la vertu. Ils vivoient fort retirés, éloignés des villes: leurs biens étoient en commun, leur nourriture fort simple. Ils donnoient beaucoup de tems à la prière & à la médiation de la Loi.

Leur manière de vivre avoit grand raport à celle des Prophètes & des Récabites. Il y en avoit qui gardoient la continence, & menoient une vie entierement contemplative, & si parfaite

Digitized by Google

que plusieurs Peres de l'Eglise, les ont pris pour des Chrétiens. Ce sont ceux que Philon a décrits sous le nom de Thérapeutes.

#### 6. XXXIII.

Sur le Choix d'un Epoux.

CET homme qui recherche votre fille en mariage est beau & bien fait, il a de grands biens, sa famille est illustre; mais a-t-il l'esprit aussi bien fait que le corps? Est il sage? Aprenez, pères & mères, aprenez de l'exemple de tant de malheureuses qu'on a facrissées à l'avarice, à procurer un meilleur sort à vos enfans. Cherchez leur le repos, dans l'établissement que vous leur voudrez donner. Que les foux restent sans compagnie, ou s'unissent avec leurs femblables.

# 6. XXXIV.

Des Volcans & du Mont Vésuve en particulier.

Volcan est une overture, ou un goufre, qui s'ouvre dans la terre, & plus ordinairement sur les Montagnes, & dont il sort de tems en tems des tourbillons de feu & des matières embrasées.

Le mont Vésuye est à huit milles de Naples. Le village qui en est le plus proche s'apelle Résina & en est encore à deux grandes milles. Plus on avance vers cette montagne, plus on trouve le terrain crevassé, sec, brulé, & couvert de diverses sortes de pierres calcinées, qui

sont autant de témoins des furieux accès de l'embrasement. On remarque aussi en divers endroits des laves, qui sont des lits des torrens de soufre & de bitume, qui ont plusieurs fois découlé de cette montagne.

Il y a beaucoup de travail à monter fur ce prodigieux fourneau: On est presque toujours bien avant dans les cendres, si toute-fois on peut donner le nom de cendres à ce qui ressemble plustôt à une brique pulvérisée. Quelquefois on recule, au lieu d'avancer, parce que ces cendres obéissent sous les pieds.

La prémière hauteur sur laquelle on se trouve fait un cercle autour du goufre, qui a près d'un mille de diamètre. On y peut décendre par quelques endroits, jusqu'à environ cent pas au dessous du cercle escarpé du bord de la montagne, ce qui est toute la profondeur de cette ouverture.

Par un dégorgement extraordinaire, ce vaste abyme s'étoit presque rempli d'un mélange de soufre, de bitume, de minéraux, d'alun, de nitre, de salpêtre, de terres fondues ou vitrifiées. Toutes ces matières ayant cessé de bouillir avoient formé une croute épaisse, une espèce d'écume endurcie qui faisoit un niveau dans le goufre, à cent pas-au-dessous de ses bords.

Mais une irruption furieuse s'est ouvert un passage, & a formé une nouvelle montagne. Cette montagne a bien un quart de mille de haut, &

Ġoogle

est toute pleine de crévasses sumantes. Elle a son ouverture comme la grande avoit la sienne, & c'est la qu'est aujourd'hni la gueule du prosond abyme. Il est environ large de cent pas. Le bord en est escarpé tout autour, excepté dans un seul endroit, où il y a assez de talus pour y pouvoir descendre, & il se trouve quelque sois des curieux assez téméraires pour un tel hazard. Car le promt dégorgement des sammes n'est pas ce qu'il y a de plus à craindre; mais le tremblement de la montagne en précède les grands éclats, & est presque toujours subit. Plusieurs y ont été surpris & y ont perdu la vie.

Dans les diverses irruptions de cette montagne les éclats des pierres ont souvent sauté jusqu'à Rome; l'épaisseur de la sumée a fait comme éclipser le Soleil, & a causé, dans les environs, des nuits obscures en plein midi; les torrens de sousre & d'autre matière ont couru jusques dans la mer, qui en a bouillonné & bouilli de chaleur.

# §. XXXV.

Des Loix des douze Tables, chez les Romains.

Les Loix des douze Tables ont été chez les Romains leurs prémières Loix. On les apelloit Loix des douze Tables, ou parce qu'en ce tems-là les Romains écrivoient avec un stile, sur des tables de bois fort minces & couvertes Tome II.

de cire, ou plustôt parce qu'elles furent gravées sur des tables de cuivre, pour être exposées dans le lieu le plus éminent de la ville. Après l'expulsion des Rois comme les Romains n'avoient point de Loix fixes & certaines, ni assez amples pour régler les affaires, qui pouvoient naître entre les particuliers, on résolut de choisir les Loix les plus fages des Grecs. Un certain Hermodore servir d'Interprète; puis les Décemvirs furent chargés de les compiler, & de les rédiger sur dix Tables. Après y avoir travaillé avec beaucoup d'attention, ils les firent confirmer en l'an 303 de Rome, par le Sénat, & par l'assemblée du peuple. L'année suivante on reconnut qu'il manquoit encore quelque-chose à cette compilation des Loix, qu'on avoit empruntées des Grecs: ainsi l'on recueillit quelques loix faites par les Rois de Rome, l'on convint de certaines coutumes que l'usage avoit autorisées, & on les fit de même graver sur deux autres tables. là les Loix des douze Tables, si fameuses dans la Jurisprudence Romaine. Elles furent le fondement & la source du Droit Romain. On apelloit aussi les Loix des douze Tables, les Loix Décemvirales, parce que la compilation en avoit été faite par les soins & par l'autorité des Décemvirs. Ces Loix se sont perdues par l'injure du tems: il n'en reste plus que des fragmens, dispersés dans divers Auteurs, que Jean Géoffroy a ramassés. Le Latin en est vieux & barbare. On y remarque beaucoup d'obscurité & de dureté. . 6. XXXVL

# §. XXXVI.

Invitation aux Créatures à lourr leur Créateur.

Bénissez le Seigneur suprême,
Petits oiseaux dans vos forêts;
Dites sous ces ombrages frais,
Dieu mérite qu'on l'aime.

Doux Rossignols, dites de même,
Ou tous ensemble, ou tour à tour;
Et que les échos d'alentour
Vous répondent: Qu'on l'aime.

Triste & plaintive Tourterelle,
Bénissez Dieu, rien n'est si doux:
Je devrois plus gémir que vous,
Mais je suis moins sidèle.

Paissez, Moutons, en assurance Et bénissez le bon Pasteur: Voit-il en moi votre douceur? Ah, quelle différence!

Dans ces besux lieux tout est sertile,
J'y vois des fruits, j'y vois des seurs;
Je se dis en versant des pleurs,
Je suis l'arbre stérile.

0.

Char-

Charmantes fleurs que l'on voit naître, Et mourir dans un même jour, Helas! je mourrai à mon tour, Plustôt que vous, peut-être.

Je vois briller l'aimable étoile,

Qui luit le matin & le soir;

Mon Dieu, quand vous pourrai-je voir,

Face à face, sans voile?

Que'le Soleil & que l'Aurore,
Les Campagnes & les Moutons,
Les Rivières & les Poissons,
Qu'enfin tout vous adore!

Tonnere, éclairs, bruyante foudre,...

Marquez son pouvoir, sa grandeur,

Dieu peut confondre le pécheur,

Et le réduire en poudre.

Comme le Cerf court aux fontaines.

Presse de soif & de chaleur,

Ainsi je cours à vous, Seigneur,

Adoucissez mes peines.

O Seigneur Dieu, en qui j'espère, Soyez toujours mon protecteur: Je suis un ingrat, un pécheur, Mais vous êtes mon Père.

§. XXXVII.

# 6. XXXVII.

Division du Péuple Romain en trois-Corps principaux.

TE PEUPLE Romain étoit divisé en trois Corps principaux, le Corps des Sénateurs, celui des Chevaliers & celui du Peuple. Ce fut Romulus, qui fit' cette division, & qui distingua le Peuple des uns & des autres. Les perfonnes respectables par leur naissance, par leur mérite, ou par leurs richesses, telles qu'en ce tems-là elles pouvoient être, & qui avoient déja des enfans, furent distinguées de ceux qui n'avoient ni noblesse, ni biens. Ce fut la l'origine de la prémiere Noblesse parmi les Romains, & c'est de cette Noblesse que l'on tira les cent hommes, dont Romulus forma le Sénat. Tous les citoyens qui ne furent pas compris dans l'ordre des Sénateurs, ni dans celui des Chevaliers, furent nommés Plebs, Peuple. On appelloit Patriciens ceux qui descendoient des cent pères ou Sénateurs, dont Romulus composa le Sénat, ou de ceux qui furent ajoutés par les Rois qui leur succédèrent. On nommoit Plèbeiens tous ceux qui ne descendoient pas de ces Sénateurs. Un Plébéien, dans la fuite, pouvoit devenir Sénateur, par le choix des Censeurs, lorsqu'il avoit la quantité de bien ordonnée par les Loix, pour être du corps du Sénat: mais il ne cessoit pasd'être Plébésen, parce qu'il ne descendoit pas de ces anciens Sénateurs.

§. XXXVIII.

Digitized by Google

# 6. XXXVIII.

Les Raillours sont souvent railles.

Les Railleurs sont extrêmement mortisés, quand leur raillerie est repoussée par une autre raillerie plus fine & plus adroite. La prosession de Railleur demande bien de l'esprit, bien de l'attention, & avec tout cela on ne laisse pas de s'exposer à de grands chagrins, car souvent on trouve son Mastre. Un homme de qualité qui avoit le nez sort court, raillant un Soldat qui l'avoit sort long, Pourquoi en voulez-vous tant à mon nez, Monsieur, lui dit le Soldat, est-ce que vous croyez qu'il a été fait aux dépens du vôtre à

#### S. XXXIX.

# La Mort est inexprable.

La mort a des rigueurs à nulle autres pareilles; On a beau la prier;

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles, Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre, Est sujet à ses loix,

Et la Garde qui veille aux barrières du Louvre, N'en défend point nos Rois.

#### 6. XL.

Dernières paroles de SAINT LOUIS à son Successeur.

Saint Louis, Roi de France, se voyant abandonné des Médecins, sit apeller le Prince son

son fils, qui lui succèda sous le nom de Louis le Hardi, & lui parla en ces termes: "Mon fils, aimez Dieu de tout votre cœur; car sans cela il n'y a point de Salut. Exposez-vous à tous les suplices imaginables, plustôt que de commettre un peché mortel. Si Dieu vous envoie quelque adversité, rendez-lui en graces: suportez-la patiemment, & croyez que c'est pour vous éprouver, ou pour vous punir, mais toujours pour vous sauver. S'il vous comble de prospérités, humiliez-vous, mon fils, & ne vous servez pas pour offenser le Seigneur, des mêmes biens que yous avez reçus de sa bonte pour le glorifier. Confessez-vous souvent, & vous servez de Confelleurs habiles, qui puissent vous bien enseigner ce que vous avez à faire ou à éviter : donnez leur la liberté de vous parler sans crainte de vous déplaire, de ce qui regarde votre conscience. Soyez modeste à l'Eglise, & n'y parlez qu'à Dieu. fistez de tout votre pouvoir, & néanmoins avec discernement, les pauvres & les affligés. N'ayez que des gens de bien dans votre maison, & furtout auprès de votre personne. Entendez souvent la parole de Dieu. Ne foufrez point les médisances. Faites châtier exemplairement les blasphémateurs. Faites justice à tous vos sujets, · & jusqu'à ce que la vérité vous soit bien connue, panchez du côté du pauvre, plustôt que du riche. Si vous savez assurement que vous avez du bien d'autrui, soit qu'il vous vienne de vos ancêtres, soit qu'il ait êté pris de votre tems, rendez-le au plustôt: si la chose est douteuse, éclaircissez-vous-en par gens habiles. Tenez vos sujets en paix, & sur-tout les Ecclésiastiques. Prenez l'avis des gens-de-bien dans la distribution des bénésices. Ne laissez point oprimer l'innocent. Ayez soin que vos Tribunaux soient remplis de gens intègres. Que la dépense de votre maison n'aille point jusqu'à l'exces. Cependans, mon sils, je vous donne toutes les bénédictions qu'un bon père peut donner à son cher enfant, & je prie Dieu qu'il vous fasse la grace d'accomplir, sa sainte volonté, afin qu'après cette vie, nous puissons ensemble le voir, le louër & le bénir dans les siècles des siècles.

# §. XLI.

#### De la Ville D'AMSTERDAM.

Provinces unies, grande, riche, peuplée, marchande, & l'une des plus storissantes de l'Univers. C'est la capitale de tous les Pays-bas Hollandois, de la Hollande septentrionale, autre-fois Ville Impériale, à présent sujette aux Etats-Généraux des Provinces-unies. Ce n'étoit autre-fois qu'une Seigneurie d'Amstelland. Elle sut détruite en 1300 par les bourgeois d'Harlem

Elle tire son nom de l'Amstel, qui est la rivière sur laquelle elle est bâtie, & de damm qui signifie une digne, d'où l'on a fait Amsteldam, & aujourd'hui Amsterdam.

gais, l'autre pour les Juifs Allemands.

Une des causes qui a le plus contribué à peupler Amsterdam, c'est la tolérance publique de toutes sortes de réligions. Il n'y a cependant que la réligion dominante, qui est la Protest ante, qui puisse avoir l'usage des cloches & des édifices qui aient l'extérieur d'église. La maison de ville est un édifice superbe. La Bourie est encore un des plus beaux ornemens de la ville. Le port est un des plus grands & des meilleurs de l'Europe. Il y a à l'entrée une barre de boue & de sable qui fait la sureté de la ville. Elle est bâtie sur pilotis, qui sont de gros pieux, ou de groffes pièces de bois pointues, & ordinairement. ferrées par le bout, pour affeoir les fondemens d'un édifice, ou de quelque autre ouvrage, lorsqu'on veut bâtir dans l'eau, ou dans quelque lieu dont le fond n'est pas solide. Elle est gouvernée par un Collège de 30 Sénateurs, dont la dignité est à vie, & par 12 Bourgemestres.

Ş. XLII.

# 6. XLII.

De l'Olivier, des Olives, & de l'huile d'Olive.

L'OLIVIER est un arbre dont le feuillage imite assez celui du Saule. Le gouvernement en est assez aisé, si l'on étoit curieux d'en élever. Il ne demande presque aucuns soins. On l'encaisse dans une terre légère & chaude. On le mouille beaucoup en Eté: on le met à

convert aux aproches du froid.

L'Olivier réussit parsaitement sur les côtes méridionales de la France. Il enrichit surtout en Provence les Cantons d'Oneille & de Grasse, par une huile dont la douceur l'emporte sur tout ce que l'Italie & le Portugal ont de plus parsait. On estime ensuite les huiles d'Arramont, d'Aix & de Nice. On met au troisième rang celles qui viennent de Naples, de Morée, de Candie, & des Iles de l'Archipel. La même dissèrence qu'on met entre les huiles on la trouve entre les olives. Celles de Provence, qui sont reconnoissables par leur petitesse à par leur figure anguleuse & inégale, ont une sinesse, qui leur fait donner par-tout la présèrence.

L'Olive est employée à deux usages. Quand on la destine à faire de l'huile, on la brise sous une meule, pour en réduire la chair en une pâte qu'on arrose d'eau chaude. Cet arrosement détache l'huile & la fait surnager, ce qui facilite le moyen de la recueillir. On la conserve un an, après quoi elle s'affoiblit & se gâte.

Quant aux olives qu'on destine à être mangées, il fauten corriger l'amertume: on les fait passer par une lessive de cendres & de chaux: puis on les met dans des vaisseaux de grais ou de bois, avec un peu d'eau, de sel, de coriandre & de senouil, ou quelqu'autre plante aromatique.

Ce fruit dont la liqueur se transporté si utilement par-tout, dédommage les provinces où il nait, de la privation du beurre & des autres commodités des pâturages, qui pour l'ordinaire y sont plus rares, parceque l'herbe s'y dessèche aisement, par la trop promte évaporation des terres légères & exposées à un soleil brulant.

# S. XLHI.

#### ODE

TIRE'S DU CANTIQUE D'EZE'CHIAS. El chap. 38.

Pour une personne convalescente.

J'ai vu mes triftes journées, Décliner vers leur penchant. Au midi de mes années, Je touchois à mon couchant. La Mort déployant ses ailes, Couvroit d'ombres éternelles, La clarté dont je jouïs: Et dans cette nuit funcste, Je cherchois en vain le reste De mes jours évenours.

Grand Dieu, votre main reclame, Les dons que j'en ai reçus. Elle vient couper la trame, Des jours qu'elle m'a tissus. Mon dernier Soleil se lève; Et votre sousse m'enlève, De la terre des vivans; Comme la seuille séchée, Qui de sa tige arrachée, Devient le jouët des vents.

Comme un Tigre impitoyable,

Le mal a brisé mes os,

Et sa rage insatiable,

Ne me laisse aucun repos.

Victime foible & tremblante,

A cette image sanglante,

Je soupire nuit & jour;

Et dans ma crainte mortelle,

Je suis comme l'Hirondesse,

Sous les griffes du Vautour.

Ainsi de cris & d'allarmes, Mon mal sembloit se nourrir, Et mes yeux noyés de tarmes, Etoient lasses de s'ouvris. Je disois à la Nuit sombre,
O Nuit, tu vas dans ton ombre,
M'entèvelir pour toujours.
Je redisois à l'Aurore,
Le jour que tu sais éclore,
Est le dernier de mes jours.

Mon ame est dans les ténèbres,
Mes sens sont glacés d'ésroi.
Ecoutez mes cris funèbres,
Dieu juste, répondez moi.
Mais ensin sa main propice,
A comblé le précipice,
Qui s'entrouvroit sous mes pas.
Son secours me fortisse,
Et me fait trouver la vie,
Dans les horreurs du trépas.

Seigneur, il faut que la Terre, Connoisse en moi vos bienfaits. Vous ne m'avez fait la guerre, Que pour me donner la paix. Heureux l'homme à qui la Grace, Départ ce don efficace, Puisé dans ses saints trésors; Et qui rallumant sa stâme, Trouve la santé de l'ame, Dans les sousrances du corps.



C'est

C'est pour sauver la mémoire, 
De vos immortels secours,
C'est pour vous, pour votre gloire,
Que vous prolongez nos jours.
Non, non, vos bontés sacrées,
Ne seront point célébrées,
Dans l'horreur des monumens.
La mort aveugle & muette,
Ne sera point l'interprète,
De vos saints commandemens.

Mais ceux qui de sa menace,
Comme moi sont rachetes,
Annonceront à leur race,
Vos célestes vérités.
J'irai, Seigneur, dans vos Temples,
Réchauster par mes exemples,
Les mortels les plus glacés:
Et vous offrant mon hommage,
Leur montrer l'unique usage,
Des jours que vous leur laisses.

## §. XLIV.

Exemples de fermeté, de constance, de patience & d'intrépidité.

Mancus Scaunus ayant apris que son fils suyoit avec tout le reste de l'armée, désaite par les Cimbres, lui envoya dire ces paro-

paroles: "Mon fils, vous êtes ne d'un père "qui fait vaincre ou mourir; envoyez-moi "plustôt vos os, que de retourner vivant "après la mort de votre réputation.

### AUTRE EXEMPLE.

Pompe après avoir fait une grande provision de grains pour transporter à Rôme, affligée d'une grande famine, & étant sur le point de s'embarquer, sut surpris d'une si grande tempête, que les matelots n'osoient lever l'ancre; mais ce grand homme, dont la fermeté étoit à l'épreuve des plus grand périls, leur commanda de mettre les voiles au vent, parce que, dit-il, il n'est pas nécessaire que pe vive; mais il est nécessaire au Peuple Romain que je parte pour le secourir. Le Père Bouhours a fait une petite dissertation affez curieuse sur ces paroles de Pompée; elle est dans son Art-de bien penser.

#### Autre exemple:

Le Senat Romain avant envoyé Popilius au Roi Antiochus; quand il fut arrivé auprès de ce Prince, il lui présenta fierement les lettres qui le sommoient de retirer ses troupes de l'Egypte, & de n'entreprendre rien sur ce Royaume, qui étoit sous la protection des Romains. Antiochus lut ces lettres, & répondit qu'il prendroit conseil sur ce qu'il avoit à faire là-dessus. Popilius mécontent de ce retardement, traça avec une baguette un cercle

cercle autour du Roi, & lui dit, "Avant que "tu fortes de cette place, il faut que tu me "rendes réponse. "Antiochus admirant cette fermeté, lui promit, en l'embrassant, d'obéir au Sénat.

#### AUTRE EXEMPLE.

QUINTE-CURCE nous donne Bétis, Gouverneur de Gaza, pour exemple d'un courage & d'une fermeré infléxible; voici à quelle occasion. Après qu'Alexandre eut pris Gaza, où Bétis qui étoit le Commandant de cette Ville avoit donné pendant le siège des marques d'une valeur extraordinaire: il lui dit: "tu ne mourras pas, Bétis, comme tu as vou-"lu, parce que je te serai soufrir tous les " tourmens qui se pourront inventer contre "un captif opiniarre." Betis montrant une contenance fière & affûrée, demeura ferme fans dire mot. Alexandre offense de cette fermeté lui fit percer les talons, & ensuite le fit trainer au derrière d'une charrette; cependant Bétis conservant toujours la même fermeté, ne fit pas la moindre plainte au milieu de ces tourmens.

Le quel étoit ici le plus grand, de Bétis ou d'Alexandre?

#### AUTRE EXEMPLE.

Rusius Flavius ayant été condanné par Neron à perdre la tête; & le Bourreau lui disant pour l'encourager de tendre hardiment le cou; frape, lui répondit-il, & sois assuré assuré que tu ne le fraperas pas si hardiment que je te le présente.

## S. XLV.

## La Vie de Guillaume.

Guillaume ne fut bon à rien.
Nul n'en sut le mal ni le bien,
Il ne fit la paix ni la guerre.
Tantôt assis, rantôt debout,
Il sut soixante ans sur la terre,
Comme s'il n'étoit point du tout.

#### 6. XLVI.

Manière artificielle de faire eclorre les oeufs chez les Egyptiens.

Les Egyptiens sont depuis long-tems en possession du sécrèt de faire éclorre des Poulets, par une sécondité artificielle, sans faire

couver les œufs par des Poules.

Selon les rélations des Voyageurs, les Egyptiens mettent les œufs dans des fours, auxquels ils favent donner un degré de chaleur si tempéré, & qui se raporte si bien à la chaleur naturelle des Poules, que les Poulets qui en viennent sont aussi forts que ceux qui sont couvés à l'ordinaire. Le tems propre à cette opération est depuis la fin de Décembre jusqu'à la fin d'Avril, la chaleur étant excessive en Egypte tout le reste de l'année. Pendant Tome II.

ces quatre mois ils font couver plus de troiscens-mille œufs, qui ne réussissent pas tous à
la vérité, mais qui ne laissent pas de fournir
à peu de frais une quantité prodigieuse de volailles. L'habileté consiste à donner aux fours
un dégré de chaleur convenable, & qui ne
passe pas une certaine mésure. On emploie
environ dix jours pour échauser ces fours, &
autant, à peu près, pour faire éclorre les œufs.
C'est une chose divertissante, disent les rélations, que de voir éclorre ces Poulets, dont
les uns ne montrent que la tête, les autres
fortent de la moitié du corps, & les autres
tout-à-fait; & dès qu'ils sont sortis, ils courent au travers de ces œufs; ce qui fait un
vrai plaisir.

## 6. XLVII.

Raillerie obligeante, pour excufer le filence d'un pauvre harangueur.

D'N Echévin de Saumur en Anjou, choisi pour haranguer le Roi, commença ainsi sa harangue: Les habitans de votre ville de Saumur, Sire, ont tant de joie de voir votre Majesté, que . . . . après ces paroles il demeura court. Ce qui obligea le Duc de Brézé à dire au Roi: Oui, Sire, les habitans de Saumur ont tant de joie de voir votre Majesté, qu'ils ne peuvent l'exprimer.

§. XLVIII.

## 6. XLVIII.

Le fou dit en son coeur il n'y a point de Dicu. Psaume XIV, 1.

Tu ne peux te résoudre à croire un premier Etre, Comme tu ne veux pas te soumettre à sa Loi; Tu te trompes toi-même, & tu dis que la foi, Est une illusion que la crainte a fait naître: Tu te le dis, pécheur, pour flater tes désirs; Ce Dieu que au croirois troubleroit tes plaisirs, Consondroit ton orgueil & combatroit ta gloire;

Quelle raison peut t'éclairer, Si ton cœur endurci ne te permet de croire, Que ce qu'il te fait désirer?

## §. XLIX.

Du Royaume de Gago, situé au milieu de l'Afrique & du grand Commerce d'or qui s'y fait par les Arabes de Maroe.

Le commence de l'or se fait dans ce Royaume par les Arabes de Maroc & de Sus, mais principalement par ces derniers, qui le vont querir jusqu'à Tambouctou, capitale du Royaume de Gago, où ils l'échangent pour le sel qu'ils y transportent.

Ce voyage se fait par des cafilas, qui sont les \* caravanes de l'Afrique. Les chameaux & P 2

<sup>\*</sup> Caravanes troupe de Marchands, de voyageurs ou de Péle-

les dromadaires, qui sont aussi une espèce de chameaux, sont les voitures les plus ordinaires, autant parce qu'ils portent des charges fort pésantes, que parce qu'ils sont fort sobres, & sur-tout qu'ils boivent peu; ce qui est absolument nécessaire, pour passer un désert de plus de deux cent lieues, qu'on apelle la Mer de Sable, où il faut porter presque toute l'eau, & absolument tous les vivres pour l'usage des hommes & des animaux.

La cafila n'arrive qu'après deux mois de route à Tambouctou, ne marchant que la nuit, & ne se conduisant que par la boussole, & en observant le lever & le coucher du Soleil.

La Mer de Sable est à cent lieues de Maroc; elle dure deux cent autres lieues; & il en faut faire encore cent après qu'on l'a passé, avant que d'arriver à Gago. Au milieu de ce vaste désert, on trouve, comme par miracle, plusieurs puits d'une eau très fraiche, sans quoi il seroit impossible de le traverser. Il y a aussi des salines de sel blanc, qui ne sont point éloignées des puits.

L'eau de ces puits sert à rafraichir la casila, & à remplir les outres, ou peaux de bouc, dont on se sert pour transporter l'eau. Le sel des salines, dont ils chargent une partie de leurs chameaux, est la meilleure, & quelque fois la seule

Pélerins, qui vont de compagnie pour se garantir de voleurs ou des Corsaires.

marchandise qu'on échange à Tamboustou pour de la poudre d'or. On y porte pourtant quelques toiles, de la mercerie, & de la quincaillerie d'Europe.

La manière de trafiquer entre les Arabes de Maroc & les Nègres de Tambouctou, dans le Royaume de Gago, est trop singulière, & trop curieuse pour n'en pas dire quelque chose.

Lorsque la cafila est arrivée au lieu où l'échange des marchandises a coutume de se faire entre les deux nations, l'Alcair qui commande dans cet endroit, ou le Roi de Tamboustou lui-même, s'il s'y trouve, envoie au devant la recevoir avec beaucoup de cérémonie, & joint toujours à ses députés quelque Arabe établi parmi les Négres, pour prendre le nom des Marchands de sel, ou d'autres denrées, & les avertir que le négoce doit se faire sans parler les uns aux autres, depeur de quérelle & de désordre; ce qui s'observe plus réligieusement qu'on ne peut dire.

Ce commerce silencieux se fait toujours par échange, & seulement deux sois le jour, au matin & au soir, à cause de la trop grande ardeur du Soleil dans le reste de la journée, ayant soin d'ailleurs que les premiers venus des deux Nations, soient aussi ceux qui débitent les premiers leurs marchandises.

Pour ce trafic, on étend des nattes de jonc fur la terre, où chaque Arabe vient successivement mettre son sel, en divers monceaux de differente de la company de la compan

férente mesure, & se retirant après qu'il les a saits. Aussitôt qu'il s'est retiré, un Nègre vient à son tour sur les Nattes; & ayant considéré le tas de sel qui lui convient, il met à côté autant de poudre d'or qu'il en veut donner en échange.

Si l'Arabe qui y revient, après que le Nègre n'y est plus, est content de ce qu'on lui offre, il met une poignée de sel auprès de l'or; ce qui est le signe que le marché lui agrée: autrement il ôte de son sel, ou bien le Nègre augmente son or.

L'échange conclu, les Gardes de l'Alcair viennent mesurer le sel & peser l'or, prenant pour son droit, ou celui du Roi, le douzième du sel, & une once pour chaque livre d'or.

Ce qui s'observe pour l'échange du sel & de l'or, se fait à proportion pour les autres marchandises, quand l'une ou l'autre nation en a à troquer.

## 6. L.

Du Senat Romain, & de son pouvoir.

LE SENAT Romain étoit une compagnie de cent hommes, les plus fages & les plus disflingués parmi la Noblesse, tirés des diverses Tribus & Curies de la République. Cette compagnie fut apellée Sénat, à cause de l'âge de ceux qui la composent, ou de leur prudence; & les Sénateurs, pour la même raison, furent nommés Pères: On ajouta ensuite l'épitète Conscripts, à l'occasion des Sénateurs de nouvelle création.

Ce titre de Conscripts, qui étoit d'abord propre à ces derniers, devint insensiblement commun à tous les Sénateurs. Le Chef de cette auguste compagnie étoit apelle Prince du Sénat.

Le Sénat disposoit presque absolument des finances, & du trésor public. On lui rendoit compte de tous les revenus & de toutes les dépenses de l'Etat, & les Questeurs ne pouvoient délivrer aucune somme, excepté aux Consuls, sans un Décrèt du Sénat. Il en étoit de même de toutes les dépenses que les Censeurs étoient obliges de faire, pour l'entretien & la réparation des édifices publics.

Le Sénat nommoit des Commissaires pour connoître & juger de tous les crimes extraordinaires qui se commettoient à Rome & dans l'Italie, & qui demandoient l'attention & l'autorité publique; trahison, conjuration, empoisonnement, meurtre. Les affaires & les causes des particuliers ou des villes qui avoient raport à l'Etat, lui étoient aussi réservées. C'étoit le Sênat qui envoyoit des Ambassades, qui faifoit déclarer la guerre aux ennemis de l'Etat, qui accordoit audience & donnoit réponfe aux Députés, & aux Ambassadeurs des Peuples & des Princes. C'étoit lui aussi qui envoyoit des Commissaires sur les lieux, pour écouter les plaintes des peuples alliés, pour régler les limites & les frontières, pour mettre le bon ordre dans les provinces, pour juger des querelles des Etats & des Rois.

Un

Un étranger qui seroit venu à Rome dans l'absence des Consuls, auroit eru que le Gouvernement de la République étoit entièrement Aristocratique, c'est à dire, dans la main des Anciens & des Sages.

## §. LI.

MAXIMES MORALES ET POLITIQUES,

Des jeunes Princes & de leur Education.

Un JEUNE Prince doit s'exercer à régler & à gouverner un jour les peuples, en réglant auparavant ses mœurs & ses désirs. Celui qui sait règner sur ses sens, pendant même l'ardeur de la jeunesse, ne trouvera rien de discile dans le gouvernement des peuples les plus intraitables. Il a déja soumis les plus disciles à réduire, & il leur a apris à obéir.

Un jeune Prince qui ne veut être repris de personne, court risque de faire un jour bien des actions que toute la terre condannera. Il évite le jugement particulier, mais il subira le jugement universel.

Un jeune Prince sans éducation, & un diament brut sont fort ressemblans. Taillez-les, polissez-les, si vous voulez qu'ils soient de prix.

g. LII,

## , 6. LII.

## STANCES DE L'ABBE TESTU.

Ne tardes point de te convertir au Seigneur, & ne differes point de jour en jour, Eccles. V, 3.

Quand on t'exhorte & qu'on te presse,

De retourner à Dieu par un promt repentir,
Si l'on t'en croit, pécheur, tu vas te convertir,

Cependant tu remets sans-cesse:

Bientet, dis-tu, dans peu, demain, Ainsi sur un espoir si trompeur & si vain, De moment en moment ton salut se hazarde.

Tu te trompes dans tes projets; Ce moment, si tu n'y prends garde, Viendra toujours & ne viendra jamais.

## §. LIII.

Délices de l'Île de Tinian, en Amérique, & du Fruit à pain.

CETTE Ile est une des Iles Marianes, de l'Océan Oriental. Sa longueur est d'environ douze milles, & sa largeur va à peu près à la moitié. Le terrain en est par-tout sec, & tant soit peu sablonneux, ce qui, en diminuant l'extrême sécondité du terroir, est cause que le gazon des près & des bois est plus sin & plus uni, qu'on ne le trouve ordinairement dans des climats chauds. Le pays, dit Monse. Anson, s'é. lève insensiblement depuis le rivage, où nous al

· lions faire de l'eau, jusqu'au milieu de l'Ile, de telle sorie pourtant qu'avant que d'arriver à la plus grande élévation, on trouve plusieurs clarières en pente douce, couvertes d'un trêfie très-· fin, entremêle de différentes fortes de fleurs, & bordées de bois de beaux & grands arbres, dont plusieurs portent d'excellens fruits. Le terrain des plaines est uni, & celui des bois n'a presque point de brossailles. Les bois sont terminés aussi nettement, dans les endroits où ils touchent aux plaines, que si la disposition des arbres avoit été l'ouvrage de l'Art. Ce mélange de bois & de plaines, joint à la varieté des hauteurs & des valons, nous fournissoit une grande quantité de vues charmantes. Les heureux animaux, qui, durant la plus grande partie de l'année, sont les seuls maîtres de ce beau pays, contribuent aussi à y donner un air enchanté. On voit quelquefois des milliers de bœufs paître ensemble, dans une grande prairie, & ce spectacle est d'autant plus remarquable, que tous ces animaux font d'un beau blanc, à l'exception des oreilles, qu'ils ont ordinairement noires. Et quoique l'Île soit sans habitans, les oris continuels & la vue de la volaille qui couroit en grand nombre dans les bois, excitoit à tout moment en nous des idées de Hameaux & de Villages, & contribuoient beaucoup à embellir ce séjour. Le nombre des Bœufs, dont cette Ile étoit peuplée, nous parut monter au moins à dix mille; & comme ils n'êtoient nullement farouches, nous pouvions aise-

· Digitized by Google

ment



, , , ,

. , , ,

· }• ment en aprocher. Nous en tuames d'abord à coups de fusil; mais à la fin nos gens les prirent facilement à la course. La chair en étoit trèsbonne, & à ce que nous trouvames, plus aisée à digérer qu'aucune autre de la même sorte que nous eussions mangée ailleurs.

La volaille étoit excellente, & se prenoit aussi à la course; car d'un seul vol ces Oiseaux s'éloignoient à peine de cent pas, & cela même les fatiguoit tellement, qu'ils avoient peine à s'élever une seconde fois en l'air; desorte que nous en attrapions tant que nous voulions, les arbres étant assez séparés les uns des autrés, & point entremêlés de brossailles.

Outre le bétail & la volaille, nous trouvames une grande quantité de cochons sauvages, qui furent pour nous un mets exquis.

Cet endroit étoit non seulement trèsagréable pour nous, à cause de l'abondance & dé la bonté des vivres; mais aussi tel que nous le pouvions souhaiter pour nos malades attaqués du scorbut, qui avoit déja fair de si cruëls ravages parmi nous. Les bois étoient pleins de Cocotiers, qui nous fournissoient leurs noix & leurs choux, des goyaves, des limons, & des oranges, tant douces qu'amères.

## Du fruit à pain.

Il y a sussi une sorte de fruit particulier à ces lles, que les Indiens nomment Rima, mais que nous apellions le Fruit à pain, car nous le mangions

gions au-lieu de pain, durant le séjour que nous fimes dans l'île, & généralement tout notre monde le préféroit même au pain, si bien que pendant notre sejour en cet endroit, on ne distribua point de pain à l'équipage. Ce fruit croit sur un grand arbre, qui s'élève assez haut, & qui vers la tête se divise en grandes branches, qui s'étendent assez loin. Les seuilles de cer arbre sont d'un beau verd foncé: elles ont les bords dentelés, & peuvent avoir depuis un pied jusqu'à dix-huit pouces de longueur. Le fruit, vient indifféremment à tous les endroits des branches, & la figure en est plustôs ovale que ronde. Il a une écorce épaisse & forte, & environ fept ou huit pouces de longueur. On ne le mange que quand il a toute sa taille, mais qu'il est verd encore; en cet état il ne ressemble pas mal à un cul d'artichaut, tant en goût qu'en substance. Quand il devient tout-à-fait mûr, il est mou & jaune, & acquiert un goût doucereux & une odeur agréable, qui tient un peu de celle d'une pêche mûre; mais on prétend qu'alors il est malsain, & qu'il cause la dyssenterie.

Outre les fruits, dont nous avons fait mention, nous trouvames dans l'Île de Tinian plufieurs végétaux excellens contre le Scorbut, comme des Mélons d'eau, de la dent de lion, de la menthe, du pourpier, du sochléaria & de l'ofeille, que nous dévorames avec avidité; parce que c'est un puissant remède contre le Scorbut. Outre la volaille, nous trouvames au milieu de l'île

deux

deux grands lacs d'enu douce, remplis de canards, de farcelles & de corlieux: fans compter les pluviers sifflans qui y étoient en quantité.

On sera aparemment surpris, qu'an séjour si richement pourvu de tout ce qui peut contribuer à l'entretien de la vie, & d'ailleurs si charmant fût entièrement inhabité, fur- tout étant peu éloigné de quelques autres Isles, qui doivent en rirer une partie de leur subsistance. La réponse à cette difficulté est, qu'il n'y a pas cinquante ans, que cette Ile étoit encore peuplée. Les Indiens, que nous avions pris, nous affurérent que les trois Iles, de Tinian, de Rota & de Guam, fourmilloient autre-fois d'habitans, & que Tinian seul contenoit trente mille ames: mais une maladie épidémique ayant emporté bien du monde dans ces iles, les Espagnols ordonnèrent à tous les habitans de Tinian de venir s'établir dans Guam, pour y remplacer les morts. Il fallut obeir. Mais la pluspart tombérent dans un état de langueur, & moururent bientôt de chagrin, d'avoir été obligés d'abandonner leux patrie & leur ancienne manière de vivre.

Il faut que le nombre de ces habitans ait été très-grand, puisque les ruïnes de ce pays le prouvent suffisamment. Ces ruines consistent presque toutes en deux rangs de piliers de figure pyramidale, de la hauteur d'environ treize pieds, & surmontés d'un demi-globe. Ils ont pour bafe un quarré, & sont à la distance de six pieds de l'un à l'autre, & le double de cet espace se-

pare

pare ordinairement les rangs. Suivant le dire des prisonniers, ces piliers avoient apartenu à des Monastères Indiens, & la chose est d'autant plus vrai-semblable, qu'on trouve parmi les païens plusieurs institutions de ce genre. Tou-

te l'île est parsemée de ces piliers. La quantité & la bonté des fruits, & en général des vivres qu'on trouve dans cette lle, la beauté de ses plaines, la fraicheur de ses bois, qui exhalent une odeur admirable, l'inégalità avantageuse de son terrain, & l'agréable diversité de ses vues, sont des articles que l'on a dé-ja parcourus. J'ajouterai ici, que tous ces avan-tages sont encore considérablement augmentés par un autre avantage sans prix, qui est que les vents frais, qui y soussent presque continuel-lement, & les pluies qui y tombent, quoi que rarement & pas long tems, font aparemment cause que l'air y est admirablement sain. J'en dois porter ce jugement, puisqu'il contribua si puissamment à faire recouvrer la santé à nos malades, & qu'il nous donna à tous un apétit dévorant. Ce dernier effet fut si visible, que quelques-uns de nos Officiers, qui avoient toujours été petits mangeurs, devinrent ici des gloutons. Mais si l'apétit étoit grand, la digestion se faisoit aussi à merveille; car après avoir déjeuné d'un bon morceau de bœuf, nous attendions bientôt après avec impatience l'heure du diner.

## & LIV.

Origine du Proverbe, Ferrer la mule.

CES MOTS se disent des valets & des servantes, & signifient tromper son maître ou sa maîtresse, en leur disant qu'on a un peu plus acheté les choses qu'ils nous ont donné ordre d'acheter, que véritablement on ne les a achetées.

L'origine de cette saçon de parler vient d'une action que sit autre fois le Muletier de l'Empereur Vespassen, comme le raporte Suétone. Il sit avoir audience de l'Empereur à une personne, à qui il l'avoit promise pour de l'argent, saisant arrêter la litiere de Vespassen, sous prétexte de ferrer une des Mules qui étoit déserrée. Ce que l'Empereur ayant appris, il voulut partager avec son Muletier le prosit qu'il avoit fait à serrer la mule.

## §. LV.

STANCES SPIRITUELLES.

Tout nous parle de la puissance & de la bonte de Dieu.

Non pour la crainte du tonnerre,
Dont il ménace les humains;
Mais parce que sa gloire en merveilles abonde,
Et que tant de beautés qui reluisent au Monde,
Sont les ouvrages de ses mains.

Sa

Sa Providence libérale;

Est une source générale,

Toujours prêté à nous arroser:

L'Aurore & l'Occident s'abbreuvent en sa course.

On y puise en Afrique, on y puise sous l'Ourse,

Et rien ne la peut épuiser.

N'est-ce pas lui qui fait aux ondes,
Germer les semences sécondes,
D'un nombre infini de poissons?
Qui peuple de troupeaux les bois & les montagnes,
Donne aux prés la verdure, & couvre les campagnes,
De vendanges & de moissons?

Il est bien dur à sa justice,

De voir l'impudente malice,

Dont nous l'offensons chaque jour:

Mais comme notre Père il excuse nos crimes;

Et même ses courroux, tant soient-ils légitimes,

Sont des marques de son amour.

Nos affections pallagères,

Tenant de nos humeura légères,

Se dissipent en un moment:

Quelque nouveau désir comme un vent les emporte;

La sienne toujours ferme, & toujours d'une sorte,

Se conserve éternellement.

6. LVI.

## §. LVI.

### Pouvoir du Péuple Romain.

Le Pouvoir du Peuple Romain étoit fort considérable. Il étoit seul maitre & arbitre des récompenses & des châtimens, ce qui fait la partie essentielle du Gouvernement. Il condannoit souvent à des amendes pécuniaires ceux même qui avoient été dans les plus grandes charges, & il avoit seul le droit de condanner à mort les citoyens Romains. Et dans ce dernier cas on observoit à Rome une coutume fort louable, & digne d'être remarquée; qui étoit, de laisser à celui qui étoit accusé d'un crime capital le pouvoir de prévenir le jugement, & de se retirer dans quelque ville voisine, où il passoit le reste de sa vie en paix & en liberté, dans un exil volontaire.

C'étoit le Peuple qui par ses suffrages conféroit toutes les charges & les dignités, qui sont dans une République la plus belle recompense du mérite & de la probité. Il avoit seul le droit d'établir & d'abroger des Loix: &, ce qui est encore plus considérable, c'étoit lui qui délibéroit de la paix & de la guerre, qui décidoit des alliances, des traités de paix, des conventions avec les Peuples & les Princes étrangers. Qui n'auroit pensé qu'un tel Gouvernement étoit absolument populaire & démocratique?

Tome II.

6. LVII.

## 6. LVII.

# Homme sauvage.

L'on a de la peine à se figurer un monstre qui sous une figure humaine, ne soit qu'une bête, & qu'on apelle l'Homme sauvage de l'Isle de Borneo; cependant voici l'extrait d'une lettre écrite des Indes, le 10 de Janvier 1700, qui atteste la chose.

"Le 19 Mai 1699, étant à la rade de Ba-, tavie, je vis moi-même sur le London, frégat-, te Angloise qui venoit de Borneo, un de ces "hommes fauvages, qui n'avoit encore que " trois mois, haut d'environ deux pieds, cou-" yert de poil, mais fort court encore. Il avoit "la tête ronde, & très semblable a celle de "l'homme, des yeux, une bouche, & un men-"ton un peu différens des nôtres pour la figu-"re. Je n'ofe lui donner de nez 'Quand il fe "couche, c'est sur le côté, sur une de ses mains. "Je lui trouvai le pouls au bras tel que nous "l'avons. La taille de oes animaux, quand ;, ils ont toute leur grandeur, égale celle des "plus grands hommes. Mr. Jean Flours, Ca-"Ritaine du Vaisseau, nous dit qu'il en avoit , tué un de trois belles. Ils courent plus vite "que les Cerfs. Ils rompent dans les bois, des ", branches des arbres, dont-ils se servent pour - sassommer les passans. Quand ils peuvent en "wer quelqu'un, ils lui sucent le fang, qu'ils "goûtent comme un breuvege délicieux. §. LVIII.

## 6. LVIII.

## De la tranquillité de l'esprit.

La tranquillité de l'esprit fait le plus grand bonheur de cette vie; sans elle les richesses sont autant de biens superflus & inutiles; les honneurs ne sont qu'une sumée, qui s'évapore sans faire impression; les plaisirs ne sont que des amusemens qui passent avec une vitesse extrême.

Ah! qu'on est peu flaté de louange & d'honneur, Et de tout ce que donne une grande victoire, Lorsque dans l'ame on soufre une vive douleur, Et que l'on donneroit volontiers cette gloire, Pour avoir le repos du cœur!

#### 6. LIX.

De PUrim & Thummim, chez les unciens fuifs.

Ces deux termes Urim & Thummim, signifient à la lettre, selon l'hébreu les lumières & la persection, ou les brillans & les parsaits. Les septante l'ont traduit la manisessation & la vérité.

Les sentimens sont fort partagés sur la véritable signification de ces termes, & ce qu'ils

vouloient proprement déligner.

Joseph, celèbre historien Juif & après lui plusieurs autres, tant anciens que nouveaux, ont précendu que l'urim & thummim n'étoient

O 2

autre chose que les pierres précieuses du \* rational du Grand-Prêtre, ou Souverain Sacrificateur, lesquelles par leur éclat extraordinaire, lui faisoient connostre la volonté de Dieu, & le succès des évènemens pour lesquels on le consultoit. Mais lorsque ces pierres ne réndoient point d'éclat, ou du moins qu'il n'y avoit rien d'extraordinaire, on jugeoit que Dieu n'aprouvoit point la chose dont il étoit question.

## §. LX.

Modestie & humilité de PImperatrice Flaccille.

pératrice Flaccille, femme de Théodofe, qu'il y avoit une dévotion plus conforme à sa dignité que la sienne; & qu'il n'étoit pas nécessaire, ni même bienséant, qu'elle s'abaissat jusqu'à ces derniers offices de pieté, qu'elle pourroit confier à quelqu'un de ses domestiques. Mais elle répondit: "Qu'elle laissoit à l'Empe, reur le soin de distribuer des trésors, & de , rendre à l'Eglise des services importans, en saignant servir à la gloire de la Réligion toute la , Majesté de l'Empire. Que pour elle, ce lui , étoit

On apelle rational du jugement, ou pectoral du jugement une pièce de broderie, d'environ dix pouces en quarré, d'un tissu fort précieux, que le Grand-Prêtre des Juis portoit sur sa poittine, & qui étoit chargé de quatre range de pierres précieuses, sur chacune desquelles étoit gravé le nom d'une des tribus d'Israël.

"étoit assez d'honneur, d'offrir à Dieu ses petits "foins & l'humble service de ses mains; & "qu'elle ne pouvoit lui témoigner sa reconosse-"sance, qu'en descendant du Trône, où il l'a-"voit mise, pour le servir en la personne de "ses Pauvres.

## §. LXI.

#### Der CHEVALIERS ROMAINS.

le Sénat & le Commun-peuple; & le nom de Chevalier ou de Cavalier (car ces mots dans leur prémière origine ont la même fignification, & s'expriment également en Latin par le mot Eques,) n'est pas seulement un terme de guerre, mais aussi un titre d'honneur. La raison de cela est qu'autre-fois il n'y avoit parmi les Romains que les plus distingués & les plus illustres, c'est à dire que ceux d'entre qui on choi-sissoit les Sénateurs, qui combatissent à cheval.

Les ornemens des Chevaliers étoient l'anneau & l'angusticlave, sorte de tunique ou de robe ornée par devant de deux bandes étroites de pourpre. Ils se distinguoient des Plébézens par l'un & par l'autre, & des Sénateurs par l'angusticlave seulement. Il n'étoit donc pas permis aux Plébézens de porter d'anneau mais seulement aux Chevaliers & aux Sénateurs, de qui les Chevaliers n'étoient distingués que par une angusticlave ou tunique ornée de bandes de pourpre plus étroites que celle des Sénateurs.

q Outre

Outre les ornemens dont nous venons de parler, les Chevaliers avoient encore un privilège, qui étoit que personne ne s'assit dans les quatorze prémiers rangs des théatres, ou de l'amphithéatre, à moins qu'il n'eût le bien d'un Chevalier. Or le bien qu'il faloit pour être Chevalier étoit quatre-cens-mille sesterces.

On n'apelloit pas seulement Chevaliers Romains eeux dont les pères avoient porté ce titre, mais aussi les sils des Sénateurs, avant

qu'ils eussent été reçus dans le Sénat.

Les Chevaliers étoient divisés en Chevaliers de ville & en Chevaliers de campagne. Les prémiers demeuroient à Rome, & c'étoit d'entr'eux principalement qu'on choilissoit les Sénateurs. Ceux qu'on apelloit Chevaliers de campagne demeuroient non-seulement à la campagne, mais aussi dans les villes municipales d'Italie.

Entre les occupations des Chevaliers Romains, tant de ceux qui demeuroient à Rome, que de ceux qui se tenoient à la campagne ou dans les villes municipales, celle de prendre les fermes publiques, c'est à dire, de lever les tributs & les autres revenus publics qui se tiroient des provinces, & d'en faire leur profit, moyennant un certain prix, dont ils étoient convenus avec les Censeurs, étoit une des principales. Aussi les Fermiers publics étoient-ils presque tous de l'Ordre des Chevaliers, témoin ce que dit Ciceron, dans son Oraison pour Plancius: "C'est dans la "compagnie des gens d'affaires, qu'on trouve

"l'élite & la fleur des Chevaliers Romains, l'ornement de la ville, la force & l'appui de la "République.

# 6. LXII. STANCES. Le Matin.

L'AURORE fur le front du jour, Sème l'azur, l'or & l'yvoire: Et le Soleil lassé de boire, Commence son oblique tour.

La Lune fuit devant nos yeux; La Nuit a retiré ses voiles: Peu à peu le front des étoiles, S'unit à la couleur des cieux.

Je vois les Agneaux bondissans, Sur ces bleds qui ne font que naître: Cloris chantant les mène paître, Parmi ces côteaux verdissans.

Les Oiseaux par leur doux ramage, A l'envi semblent adorer, La lumière qui vient dorer, Leur cabinet & leur plumage.

La charrue écorche la plaine; Le bouvier qui suit les fillons, Exeite, à force d'éguillons, Le couple des bœuss qui l'entraine.

Alix

Alix aprête son fuscau: Sa mère qui lui fait sa tache, Presse le chanvre, qu'elle attache A sa quenonille de roseau.

Alidor cherche à son réveil, Le trésor qu'il voyoit en songer Et se repast du doux mensonge, Qui le statoit dans le sommeil.

Le Forgeron est au fourneau, Et déja le charbon s'allume: Le fer embrasé sur l'enclume, Etincelle sous le marteau.

Cette chandelle semble morte, Le jour l'a fait évanour: Le Soleil vient nous éblouir, Voi qu'il passe à travers la porte.

Levons nous; cer Astre charmant, Nous avertit de rendre hommage, A celui dont-il est l'amage, Et qu'il annonce incessamment.

## 6. LXIII.

## De l'Aumone.

HELAS, disoit un fameux Prédicateur, vous resusez ce pauvre d'une main, qui porte un diamant, dont le prix pourroit entretenir & faire

faire subsister plusieurs familles. Je ne comprens pas comment un riche peut se voir du superstu, & voir en même tems des pauvres périr de nécessité & de misere. Ceux qui ont véritablement l'esprit du Christianisme, doivent plus craindre le superstu que la pauvreté. Mais comment connostre ce superstu? Pour le connostre ne vous réglez pas sur l'avidité, mais sur la charité. Ne consultez pas la vanité, la volupté; mais consultez la modération & l'équité. C'est une honteuse désaite aux riches de répondre à un pauvre, Ja n'ai point de monnoie; il vaudroit autant dire je n'ai pas de charité. Celui qui a de l'or & de la Charité peut bien aisément trouver de la monnoie.

## 6. LXIV.

De la Girculation du Sang.

C'EST une chose certaine que le Sang circule ou tourne dans le corps; car puisque le sang va du cœur aux extrémités du corps par les artères, & retourne des extrémités au cœur par les veines, cela ne peut s'exécuter sans circuler, & c'est proprement ce mouvement alternatif qu'on apelle circulation du Sang.

La vitesse de cette circulation a quelquechose de surprenant. La cavité gauche du cœur contient environ deux onces de Sang. Selon les observations de quelques Médecins elle en peut contenir davantage. Cette cavité se vuide à chaque battement de cœur. Il y en a qui préten-Q 5 dent dent que le cœur bat 75 fois dans une minute. Suposé que dans une minute il batte précisément 60 fois, ce qui est une fois chaque seconde, le cœur battra 3600 fois par heure. Par consequent dans une heure il passera par le cœur 7200 onces ou 600 livres de sang; ou ce qui revient au même, 25 livres de sang passeront par le cœur 24 fois dans une heure.

Si la masse du sang, comme le supose Lower, monte à 25 livres, tout le sang passera par le cœur 24 fois en une heure, ou 576 fois chaque sour.

### §. LXV.

## De Charlemagne.

CHARLES I. dit le Grand, & communément CHARLEMAGNE, Roi de France, prémier Empereur d'Occident, nâquit dans un château apellé Ingelheim, près de Mayence, environ l'an 742. (quelques-uns disent 747.) Il étoit fils ainé de Perin le Bref, & de Berthe ou Bertrade. Ayant été couronné après la mort de fon père, à Noyon, le 9 Octobre de l'an 768, il commença son règne par la désaite de Hunaud, Duc d'Aquitaine, & par celle de Loup, Duc des Gascons.

Il devint Monarque absolu des François en 771, par la mort de Carloman son frère, qui lui avoit fait quelque peine. L'année suivante il domta les rebelles Saxons, dans une bataille près d'Osnabrug, & démolit un fameux Temple, dé-

dié à une fausse Divinité, dite Ermensul. En Italie, Didier, Roi des Lombards voulant abaisser la puissance du Pape, Adrien I. eut recours à Charlemagne, qui passa en 773 en Italie, avec une puissante Armée, & tailla celle de Didier en pièces. Il força ce Roi dans Pavie au mois de Juin 774, l'emmena prisonnier en France, & éteignit ainsi le Royaume des Lombards, 206 ans après sa fondation.

Ensuite il tourna une seconde fois ses armes contre les Saxons, & employa environ 13 années à les domter, jusqu'à ce qu'il les eut contraints d'embrasser le Christianisme; leur Roi Witikind s'étant aussi fait batiser. Charles passa aussi en Espagne l'an 778, contre les Sarrelins, où il prit un grand nombre de places, & envoya du secours au Roi de Léon. Comme il s'en retournoit avec son armée, qui raportoit un riche butin, les Gascons qui vivoient de voleries, se jentérent sur l'arrièregarde dans les détroits des Pyrénées, & tuèrent un grand nombre d'Officiers. La périt le fameux Roland, neveu du Roi, & les autres \* Preux, que nos anciens Romans ont rendus plus célèbres que les Histoires. cette expédition Charles revint encore en Italie l'an 781, pour assoupir les remuemens d'Adelgife, fils de Didier, que Tassillon, Duc de Bavière, avoit fait soulever. Durant ce voyage le Pape couronna les deux fils de ce Monarque, Pepin, Roi d'Italie, & Louis, Roi d'Alle

ou Vaillans hommes.

d'Allemagne. Depuis, pour châtier une seconde révolte des Saxons, Charles en 782 six couper la tête à plus de quatre mille d'entr'eux. Il vainquit encore les Brétons en 786, & renferma dans un Monassère Aragise, Duc de Bénévent, & Tassillon, Duc de Bavière, qu'on avoit condannés à perdre la tête.

L'année 788 & la suivante furent remarquables par la défaite des Huns, & des Esclavons. Le Pape Léon III, qui avoit été indignement traité par quelques Romains, vint trouver Charles à Paderborn, pour lui demander fa protection. Ce Prince passa pour la troisième fois, ou, selon d'autres, pour la quatrième fois en Italie, afin de venger le Pape des outrages de ses ennemis. Ce fut pour lors qu'il fut couronné à Rome Empereur d'Occident, l'an 800. Il étoit allé le jour de Noël à l'Eglise de S. Pierre, pour y faire ses prières; dans le tems qu'il les faisoit, le Clergé, les Grands & le Peuple firent de fortes instances au Pope, de le couronner Empereur dans le même moment. Il ne lui eut pas plustôt mis la couronne Impériale sur la tête, que tous se mirent à crier trois sois: Victoire, & longue & heureuse vie, à Charles Auguste, grand & paisible Empereur des Romains, couronné de Dieu.

Alors l'Occident eut un Empereur, avec tout le pouvoir & toutes les marques des Empereurs Romains; car non-seulement Charles fut déclaré César Auguste, titres qui tirent leurs noms

rigitized by Google

moms des deux prémiers Empereurs Romains, & qui ont été affectés à leurs successeurs; mais il prit aussi les mêmes, ornemens dont ils avoient usé. Sur-tout il n'oublia pas l'Aigle Romaine; & plusieurs disent que ce fut lui, & non pas Constantin, qui commença à la porter éployée à deux têtès, avec une Couronne Impériale; pour marquer que l'Empire des Romains & celui d'Allemagne étoient soumis à sa Couronne; ou bien que la dignité d'Empereur & celle de Roi des Romains étoient jointes en sa personne.

Les meilleurs Historiens assurent que Charlemagne n'avoit point recherché ce couronnement. Ils ajoutent même que l'Empereur avoit dit, Que s'il eut su le dessein du Pape, il n'auroit point été à l'Eglife de S. Pierre, le jour qu'il fut couronné, quoi que ce fût le jour de Noël; en quoi ils disent que Charlemagne avoit raison, puisque bien loin que ce fût lui donner quelque avantage, c'étoit, ce semble, lui faire, en quelque façon, tenir de l'élection des Romains, ce qu'il ne tenoit que de son épée. Ainsi le Pape & le Peuple Romain n'ont point donné l'Empire à Charlemagne, & le Pape Leon III ne fit que la cérémonie de son couronnement, par un sentiment de reconnoissance, lui étant redevable de toute fa grandeur temporelle.

Charlemagne étendit prodigieusement les limites de son Empire; car au Royaume de FranFrance, qui comprenoit aussi la partie d'Allemagne, laquelle est entre la Saxe, le Danube & le Rhin, il ajouta l'Aquitaine, la Gascogne, le pays de Pyrénées & la Catalogne. Il unit encorea sa couronne le Royaume de Lombardie, & toute l'Italie, jusqu'à la Basse-Calabre. Il conquit de plus la Souabe, la Bavière, la Franconie, toute la Saxe, la Hongrie & la Transylvanie, l'Istrie, la Croatie, & la Dalmatie, à la réserve des villes maritimes, qu'il avoit laissées à l'Empereur de Constantinople, pour entretenir l'amitié & l'alliance qu'il avoit faite avec lui. Il joignit encore à ses conquêtes la partie de la Pologne, dont la Vistule sur les frontières, avec tout le pays qu's étend le long de la Mer Baltique.

pays qui s'étend le long de la Mer Baltique.

Après ces victoires, Charles ne s'occupa
qu'à faire fleurir les Arts, les bonnes mœurs & la Réligion. Il fut aimé de ses sujets, & tous les Princes de la terre l'estimoient & le redoutoient. Les Chefs des Sarrazins d'Espagne & d'Afrique rechercherent son alliance; & le superbe Aron Raichid qui méprisoit tous les Princes de la terre, lui envoya des présens considérables, avec un Eléphant; & sachant qu'il avoit de la dévotion pour la Terre-Sainte & pour Jérusalem, il les lui donna en propre, ne le reservant que le titre de son Lieutenant en ce pays-là. En 813, Cherles affocia à l'Empire fon fils Louis le Debonuaire, & le fit couronner à Aix la Chapelle. Il mourut le 28 sanvier de l'année suivante & il fut enterré en l'Eglise de Notre-Dame, qu'il avoit saitbâtir.

bâtir. Son règne en France fut de 45 ans, quatre mois & quatre jours; en Italie de 40 ans; & il fut Empereur 12 ans, un mois & quatre jours.

Charles étoit beau de visage, bien fait de corps, & d'un port majestueux. Il avoit l'esprit doux, généreux, bienfaisant, enjoué, ennemi de la flaterie & du mensonge. Durant ses repas il se faisoit lire l'Histoire des Rois ses prédécesseurs. Il lisoit assidument l'Ecriture-Sainte, & étudioit particulièrement les Oeuvres de S. Augustin, ayant toujours le volume de la Cité de Dieu au chevet de son lit. Il fit aussi rédiger par écrit les loix & les coutumes des pays assujentis à son Empire; il dressa des Capitulaires ou Ordonnances; & recueillit tous les anciens vers, qui concernoient les belles actions des Germains & des François, pour servir de Mémoire à leur Histoire qu'il avoit dessein de composer. Il attira les Savans en France, & sur-tout Alcuin, qu'il fit venir d'Angleterre. Son amour pour les Sciences est, encore connu par les Ecôles qu'il établit, pariles observations qu'il faisoit sur les Astres, & par une Grammaire Allemande, qu'il composa pour enrichir sa Langue. Il étoit versé non-seulement dans les Langues & dans les stiences humaines; mais aussi dans les choses ecclesiastiques. Il batitun grand nombre d'Eglises, dans les villes de son Empire, fonda divers Evêchés en Allemagne, & plusieurs Abates qu'il dota de grands revenus. On prétend qu'il est mort d'une manière très sainte.

5. LXVI.

#### 6. LXVI.

### Enigmuen Virelais

oliette, Rondelette, C'est aux champs, On'on me cueilles Et ma feuille. Aux passans, Sert d'ombrage. Heureux l'âge, Où la dent. Ailement, De ma loge, Me déloge. Quelque fois, De mon bois, Retirée, Et facrée, Te parois, Bien blanchette, De grisette, Que j'étois.

La Noilette.

## §. LXVII.

### Caractère du Riche.

GITON a le teint frais, le visage plein, & les joues pendantes, l'œil fixe & assûré, les épaules épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme & délibérée, il parle avec confiance, il fait répéter celui qui l'entretient, & il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit; il déploie un ample mouchoir, & fe mouche avec grand bruit, il crache fort loin, & il éternue fort haut, il dort le jour, il dort la nuit, & profondément, il ronfle en compagnie. Il occupe à table & à la pro menade plus de place qu'un autre; il tient le milieu en se promenant avec ses égaux; il s'arrête, & l'on s'arrête; il continue de marcher, & l'on marche; tous se reglent sur lui, il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole; on ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi long-tems qu'il veut parler, on est de son avis, on croit les nouvelles. qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'aurre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite, & découvrir son front, par sierté & par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présontueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du tems; il se croit des palens & de l'esprit: il est riche.

#### 6. LXVIII.

### Caractère du Pauvre.

Prigro a les yeux creux, le teint échausse, le corps sec & le visage maigre; il dort peu, & d'un sommeil fort léger; il est abstrait, réveur, & il a avec de l'esprit l'air d'un stupide. Il outrone IL R blie

blie de dire ce qu'il fait, ou de parler d'évène-mens qui lui font connus, & s'il le fait quelquefois, il s'en tire mal. Il conte brièvement, mais troidement, il ne se fainpas écouter, il ne sait point rire; il aplaudit, il sourit à ce que les aures lui disent, il est de leur avis, il court, il vole, pour leur rendre de petits services; il est complaisant, flateur, empresse; il est mystérieux fur les affaires, quelque-fois menteur; il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche dou-cement & légèrement, il semble craindre de souler la terre, il marche les yeux baissés, & il n'ose les lever sur ceux qui passent: il n'est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir, il se met derrière celui qui parle, il recueille furtivement ce qui se dit, & il se retire si on le regarde. Il n'occupe point de lieu, il ne tient point de place, il va les épaules serrées, le chapeau abaisse sur ses yeux, pour n'être point vi, il se replie & se renferme dans son manteau; il n'y a point de rue ni de gallerie si embarassée, & si remplie de monde, où il ne trouve moyen de passer sans ésort, & de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s'alleoir, il se met à peine sur le bord d'une chaise; il parle bas dans la conversation, & il articule mal; libre néanmoins sur les affaires publiques, chagrin contre le sièele, médiocrement prévenu des Ministres & du Ministère, il n'ouvre la bouche que pour répondre; il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soi, & il atend qu'il soit feul .

seul pour éternuer, ou si cela lui arrive, c'est à l'insu de la Compagnie, il n'en coûte à personne ni salut ni compliment; il est pauvre.

# §. LXIX.

La passion combattue.

Vaine beauté que voulez-vous de moi? Quels sont vos droits, Iris, pour engager ma soi? Ah! sur mon eœur cessez de rien prétendre:

Cessez de le faire soufrir: Le ciel ne l'a par fait si sensible & si tendre, Pour aimer ce qui doit périr.

## §. LXX.

ORIGINE DES SIGNES DU ZODIAQUE, ou Raport des mois de l'année svec les Confiellations ou les signes du Zodiaque; par où l'on fait voir la vanité de l'Astronomie judiciaire.

Le Zodia que, ou Cercle des animaux, est un cercle que le Soleil décrit en faisant son cours annuël. Les Etoiles qui se rencontrent sur le passage du Soleil; ont été divisées en douze portions rélatives aux douze mois de l'année, auxquelles les Egyptiens ont donné les noms de divers animaux, selon le raport qu'ils ont imaginé convenir avec les diverses stations du Soleil & ces animaux.

Les Egyptiens, dis-je, pour partager l'un-R 2 née née d'une manière invariable & commode, divifèrent chacune des quatre faisons par trois cantons de différentes étoiles, & toute l'année en douze maisons, aux quelles ils donnèrent les noms de douze différens animaux, rélatifs à ce qui se passoir sur la terre, dans chacune des

portions de l'année.

Le Soleil au Printems couvre la terre de biens. Ceux dont les anciens étoient le plus avides, & dont ils faisoient le plus de cas, étoient les brebis, les vaches & les chevres. Pour désigner les biens & la sécondité que le Printems leur ramenoit, ils donnèrent aux trois constellations que le Soleil parcourt dans le Printems les noms de ces trois fortes d'animaux. La prémière constellation sous laquelle le Soleil se trouve après l'hyver, lorsque les jours & les nuits sont égaux, cut le nom du prémier animal, qui a cou-turne de naître alors, je veux dire de l'agnèau, ou du bélier qui en est le père. Ils donnerent à la seconde le nom de taureau: & comme les chevres mettent bas plustôt deux perits, qu'un feul, ils donnèrent à la troisième constellation du Printems le nom de gemeaux ou de chevreaux, à la place dequoi les Grecs ont substitué sans raifon les deux frères Castor & Pollux.

Quand le Soleil est parvenu au solstice de l'Eté, il cesse de s'avancer vers le pole: il commence à s'en aller à réculons vers l'équateur,, & à retourner, pour ainsi dire, sur ses pas. C'est pourquoi les Egyptiens crurent devoir donner

aux

aux étoiles sous lesquelles il est alors, le nom d'écrévisse. Chacun connoit l'allure de cet animal, & rien n'étoit plus propre à défigner la rétrogradation du Soleil. Les chaleurs excessives qui suivent sirent regarder le Soleil comme étant dans sa plus grande force, ce qu'ils désignèrent en donnant à la constellation, sous laquelle il est alors, le nom du lion, le plus terrible des animaux. La Moisson qui vient bientôt après fit caractériser la sixième constellation par la figure d'une jeune moissonneuse, ou d'une vierge, qui porte un épi.

On ne pouvoit mieux exprimer l'astérisme Sous lequel arrive l'équinoxe qui égale les nuits aux jours, que par l'idée d'une balance en équilibre. Les maladies que le Soleil cause en se retirant, ou qui arrivent vers le milieu de l'Automne, firent donner aux étoiles suivantes le nom du Scorpion, parce que cet animal porte à fa queue un éguillon avec une bouteille de poison, & qu'il fait usage de l'un & de l'autre en fuyant. Le Sagittaire ou l'Archer qui vient ensuite, a raport à la chasse qu'on fait surtout après la chure des feuilles. Les Grecs ont substitué à la place d'un chasseur l'idée fabuleuse d'un Centaure.

Comme l'écrévisse qui marche à reculons, avoit servi à caractériser le folstice d'Eté, après lequel le Soleil recule toujours vers l'équateur tout au contraire pour défigner le folftice d'Hyver, après lequel le Soleil monte, & continue tou-

Digitized by Google

choisirent le nom du boue ou du capricorne, parce que ces animaux ont contume de grimper tout en paissant, & continuent de monter en broutant toujours, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus au plus haut des collines & des rochers. Le Verseau peut très-bien désigner les pluies, les neiges & la triste saison de l'hyver, qui est alors dans son sort. Ensin les deux poissons qu'on a unis par un lien, semblent avoir raport à la génération des poissons, qui commence à se déclarer sur la fin de l'Hyver, ou à la pêche qui commence alors à devenir-bonne.

On ne donne cependant ceci que pour des conjectures, mais qui ne laissent pas d'avoir un grand air de vraisemblance. Et quand elles ne seroient pas toutes également heureuses, il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui soient naturelles & sensibles, pour faire comprendre que ce sont des convenances de cette saçon qui ont donné lieu aux anciens de nommer, comme ils ont sait, les douze signes du Zodiaque; ce qui ruine tout d'un coup tous les sondemens de l'Astrologie judiciaire, & des pratiques superstitieuses de l'Asgriculture.

### S. LXXI.

Le Sage du mondo.

Les Sage écoute tout, s'explique en ipou de moss,
Il interroge, & répond à propos,

Rero.

Rarement il ouvre la bouche,
Devant un plus fage que lui;
Il n'est poins curieux des affaires d'autrui,
Et ce qui le regarde est tout ce qui le touche.
Jamais à s'assiger il n'est ingénieux,
Il s'accommade au tema, aux personnes, aux lieux.
Le repos de l'esprit est tout ce qu'il souhaite,

Et s'il n'a pas beaucoup de bien, Du peu qu'il a son ame est satisfaire, Et tout ce qu'il n'a pas il le compte pour rien.

### 6. LXXII.

# Sur les Grandsparleurs

affaires les plus sécrettes que de ne pas parler; aussi en voit-on peu qui réussissent dans leurs desseins. Le succès de la pluspart des entreprises dépend du sécrét & de la dissimulation. & c'est ce qui ne se trouve point dans ceux qui parlent beaucoup. Voici le portroit d'un grande parleur.

Le premier jour qu'André voulue m'entretenie. Et sans s'être informé si j'en avois envie. Me conts le passé, le présent, l'avenir;



R 4

Es diffinulation est une vertu, quand on entend par la une réferve, ou resenue dans, les paroles, qui ne fair tem à personne.

Ce qu'il fut, ce qu'il est, ce qu'il se premet d'être, Sa maison, ses parens, ses affaires. son mattre; Sant me donner le tems de répartir un mot. Mais comme il me dit plus qu'il n'est aisé d'entendre, Il m'aprit aussi plus qu'il ne vouloit m'aprendre, Cat dès le prémier jour, j'ai su que c'est un sot.

### 6. LXXIII.

# Divisibilité merveilleuse de la matière.

puisse mince parcelle de matière qu'on puisse imaginer en a dans son sein de plus minces à l'insui. L'imagination se perd dans cette multitude effroyable de petits êtres, & n'y trouve plus de prisc. Car qu'on divise une particule de matière en de plus déliées au-delà de l'imagination, l'esprit y trouve toujours quelque chose qui regarde l'Orient, & quelque-chose qui regarde l'Occident n'est point ce qui regarde l'Orient. Ce point indivisible qu'on ne sauroit trouver, nous fait bien sentir les bornes de notre esprit & devroit bien consondre l'orgueil des Philosophes.

Pour mieux comprendre ce qu'il y a de merveilleux dans cette division infinie, il suffit qu'on sache par les effets que chaque partie sensible de matière, en contient d'insensibles & plus petites les unes que les autres. Des habits parsumés de roses en conservent long-tems une odeur suave. Mr. Loyle dit qu'il avoit une paire de gands d'Espagne, qui depuis 29 ans parsumoient tout ce qu'ils qu'ils touchoient. Comment cela se fait-il, si les corps odorisérans ne renferment pas une multitude presqu'infinie de corpuscules, qui sont d'une petitelse incroyable, qui se détachent, se divisent, se répandent, voltigent de toutes parts, & vienment staper l'odorat?

Combien de corps échapent à nos yeux par leur petitesse, que le microscope nous répresente comme de gros volumes de matière. Les plus petits êtres, dont la petitesse nous effraie, sont immenfes, font des Colosses, en égard à des millions d'autres. La mite est un des plus petits animaux sensibles, & cependant Mr. de Malézieu vit au microscope des animaux vivans 27 millions de fois plus petits qu'une mite. Il aperçut au travers de leur peau transparente des viscères, des œufs, une espèce de sang qui circuloit par des mouvemens contraires. Ces animaux 27 millions de fois plus perits que les plus petits de tous les animaux sensibles, ont donc dans teur petitesse presqu'infinie des yeux, des pieds, des intestins, des veines, des artères, un cœur, du sang. Quel maître a fu animer de si petits volumes de matiere? Quelle main a préparé les organes, & chaque membre destiné sux différentes fonctions de l'animal?

## 6. LXXIV.

Des Consuls & de leur pouvoir, chez les Romains.

Les Consuls chez les Romains étoient des Magistrats, qui par leur institution avoient R s un un pouvoir, presque égal à celui des Rois, & qui avoient été substitués aux Rois. Ils étoient les Chefs du Sénat & du Peuple. Tant qu'ils résidoient à Rome, ils avoient l'administration de toutes les affaires publiques. Tous les autres Magistrats, excepté les Tribuas du Peuple, leur étoient soumis & obligés de leur obéir. C'étoir sur eux que rouloit sour ce qui reconde les déliétoient foumis & obligés de leur obéir. C'étoir fur eux que rouloit tout ce qui regarde les délibérations du Sénat. Ils y introduisoient les Ambassadeurs, ils proposoient les affaires, ils formoient & faisoient rédiger par écrit les résolutions. C'étoir eux qui les portoient au Peuple, qui pour cet esset en convoquoit les Assemblées, où l'on devoit délibérer des affaires communes de la République, qui lui présentoient les Décrèts du Sénat pour les examiner, & qui, se lon l'importance des choses, après un examen qui demandoir encore beaucoup de formalités, conclusient à la pluralité des suffrages. C'étoir concluoient à la pluralité des suffrages. C'étoit à eux qu'étoit confié le soin de faire exécuter les Décrets du Sénat, & les Ordonnances du Peuple rendues à leur requête. Pour cela ils étoient précédés des Licheurs, sorte de Gardes ou Huisfiers, qui portoient des verges & des haches, & qui étoient les exécuteurs des criminels. Les ornemens des Confuls étoient une Robe bordée de pourpre, nommée en Latin Praetexta ou Purpurea, & un siège d'ivoire, où ils s'assevoient dans leurs charioss, apellée la Chaise Curule. Ils présidoient à la création des Magistrats de la République. C'est pour cela qu'on les rapelloit si souzosy

vent de l'Année, & qu'on ne permettoit pas ordinairement qu'ils sortissent tous deux de l'Italie.

Pour ce qui regarde la guerre & les expéditions militaires, les Consuls avoient un pouvoir presque souverain. Ils étoient chargés du soin de lever les armées, de faire la répartition des troupes que chacun des peuples alliés devoit sournir, & de nommer les principaux Officiers qui devoient servir sous eux. Lorsqu'ils étoient en campagne ils avoient droit de condanner & de punir sans appel. Ils dispessionent des deniers publics a leur gré, & faissient quelle dépense ils jugeoient à propos, le \* Questeur les accompagnant par sout, & leur sonnissant sur le sonnes qu'ils demandoient. En considérant la République Romaine par cet endroit, on auroit-presque cru qu'elle étoit gouvernée par une auroit ité Royale & Monarchique.

# 6. LXXV.

#### Du Nocud Gordien.

QUAND il est question d'une difficulté que l'on croit insurmontable, on a coutume de dire: Que c'est le Noeud Gordien. Voici l'origine de ce terme.

Aléxandre le Grand allant à la conquête de l'Asse, vint à passer dans la Phrygie, dont la capitale s'appelloit Gordion, ancien & fameux séjourdu Roi Midas, située sur-la rivière de Sangare.

<sup>&</sup>quot; Le Trésories

Il y avoit dans cette ville un chariot, où étoir attaché le célèbre Nœud qu'on apelloit pour cela le Nœud Gordien. Ce Nœud qui attachoit le joug au timon, étoit fait si adroitement, & le lien faisoit tant de tours & de d'tours, qu'on ne pouvoit découvrir ni où il commençoit ni où il sinifoit. Selon l'ancienne tradition du pays, un oracle avoit déclaré que celui qui pourroit le délier, auroit l'Empire de l'Asse. Aléxandre ayant pris la ville, & se persuadant aisément que cette promesse le regardoit, eut envie de voir ce chariot. Après plusieurs tentatives qui lui réussirent mal; Il n'importe, dit-il, comment on le dénoue; & l'ayant coupé avec son épée, il éluda ou accomplit l'oracle.

## 6. LXXVI. 😙

# EPITRE

'Monseigneur Le Prince. Sur son retour d'Allemagne en 1645.

Soyez, Seigneur, bien revenu, De tous vos combats d'Allemagne; Et du mat qui vous a tenu Sur la fin de cette campagne, Et qui fir penser à l'Espagne, Qu'enfin le Ciel pour son secoura, Etoit prêt de borner vos jours, Et cette valeur accomplie,

Pent

Dont elle redoute le cours.

Mais dites nous, je vous suplie,
La Mort qui dans le champ de Mars,
Parmi les cris & les allarmes,
Les seux, les glaives & les dards,
Le bruit & la sureur des armes,
Vous parut avoir quelques charmes,
Et vous sembla belle autre-fois,
A cheval & sous le harnois,
N'a-t-elle pas une autre mine,
Lorsqu'à pas lents elle chemine,
Vers un mulade qui languit?
Ne semble-t-elle pas bien laide,
Quand elle vient tremblante & froide,
Saisir un homme dans son lit?

Lorsque l'on se voit assaillir,
Par un secrèt venin qui tue,
Et que l'on se sent desaillir,
Les sorces, l'esprit & la vue?
Quand on voit que les Médecins,
Se trompent dans tous leurs desseins,
Et qu'avec un visage blème,
On entend demander tout bas,
Mourra-t-il; Ne mourra-t-il pas?
Ira-t-il jusqu'au quatorzième?
Monseigneur, en ce triste état,
Consessez que le tour vous bat,

Ainh

Ainli qu'à tous tant que nous sommes.

Et que vous autres Demi - Dieux,

Quand la mort serme ainli vos yeux,

Avez peur comme d'autres hommes.

Vous fembleit-il pas bien injufte, Que sous l'ombrage des lauriers, Qui mettent votre front anguste, Au-dellus de tant de Guerriers, Sous cette feuille verdoyante, Que l'ire du Giel foudroyante, Respecte & n'oscrait toucher; La fièvre chagrine & peureuse, Trifte, defaite & langoureufe, Ent le cœur de vous aprocher? Qu'elle arrêtat votre courage, Qu'elle changeat votre visage, Qu'eile fit trembler vos genoux? Ce que Bellone detruisente, Dans le fet, les feux & les coups, 'Ni Mars au fort de son courreux. Ni la Mort tant de fois présente, N'avoit jamais pû dessus vous?

Voyant qu'un trépas ennoyeux, Vous alloit mener dans ces lieux, Que nous apellons l'Onde noire, Autrement maneir Stygieux,

Vous

Vous consoliez-vous sur la gloire, De vivre long-tems dans l'Histoire?

Les neuf Filles de Jupiter,
Qui favent tant d'autres merveilles,
Avecque leurs voix sans pareilles,
N'ont pas l'art de résusciter:
La Mort ne les peut écouter,
Car la csuëlle est sans oreilles.
On a beau gémir & prier,
Beau se plaindre, heurler & crier,
Blâmer la rigueur de ses armes;
Tout ce bruit n'est point entenda:
Pour nos plaintes & pour nos larmes;
Pour nos cris & pour nos vacarmes,
On ne voit rien qu'elle ait rendu.

Commencez enfin à songer,

Qu'il importe d'être & de vivre;

Pensez mieux à vous ménager:

Quel charme a pour vous le danger,

Que vous aimiez tant à le suivre?

La Mort sait ses traits élancer,

Car un peu de plomb peut casser,

La plus belle tête du monde,

Par time force sans seconde.

Qui l'a bonne y doit regarder, Mais une telle que la vêtre, Ne se doit jamais hazarder: Pour votre bien & pour le nêtre, Seigneur, il vous la faut garder.

G'est injustement que la vie,
Fait le plus petit de vos soins:
Dès qu'elle vous sera ravie,
Vous en vaudrez la moitié moins.
Soit Roi, soit Prince, ou Conquérant,
On déchet bien fort en mourant:
Ce respect, cette désérence,
Gette soule qui suit vos pas,
Toute cette vaine aparence,
Au tombeau ne vous suivront pass.
Quoi que votre esprit se propose,
Quand votre course sera close,
On vous abandonnera fort;
Et, Seigneur, c'est sort peu de chose,
Qu'an demi-Dieu, quand il est mort.

Quoi que la Gloire nous promette,
Avec ces titres éternels,
Qu'on gagne en servant ses autels,
La Renommée & sa trompette,
N'ont que des sons vains & mortels;
L'aveugle Fortune dispose,

ÌЭe

De ces noms pour qui l'on s'expose: Les plus grands, les plus estimés, Vieillissent comme toute chose, Ou dans l'oubli sont abimes. Aimez, Seigneur, simez à vivre; . Et faites que de vos beaux jours, Le long & le fortuné cours, -De toutes craintes nous délivre. Conservez - vous pour l'Univers: Parmi tant de périls divers, De vos faits allongez l'hittoire; Et voyant-qu'un destin puissant, Doit'à votre bras agissant, Tous les Etés une victoire, Pour la France & pour votre gloire, Tâchez d'en vivre jusqu'à cent.

# 6. LXXVII.

# Question ingénue.

UN ARCHEVÊQUE de Cologne passant un jour dans un village, accompagné de plusieurs hommes armés, un Paysan se prit sort à rire en le voyant. Ce Prélat s'en étant aperçu, lui demanda la cause de son ris. C'est, Monsieur, dit-il, qu'il me semble que votre \* Prince Saint Pierre n'alloit point ainsi en cam-

Les Catholiques-Romains apellent Saint Pierre le Prince des Apôtres.

campagne, avec tant d'hommes armés. Mon ami, lui dit l'Archevêque, je marche ainsi-accompagné, parce que je suis Duc, aussi bien qu'Archevêque. Je le crois, lui répondit le Paysan; mais, ajouta-t-il, Monsieur, Si le Duc va en Enfer, où pensez vous qu'ira l'Archevêque?

### 6. LXXVIII.

Du Lagerto, & de son Usage.

LAGETTO est un arbre d'une médiocre grandeur, qui croit dans les montagnes méditerranées de la Jamaique. Ses feuilles ressemblent à celles du laurier. L'écorce extérieure est dure & brune, à peu-près comme celle Mais ce qui est fort surdes autres arbres. grenant, c'est que l'écorce intérieure, qui paroit d'abord blanche & assez solide, est composée de douze à quatorze couches, qui peuvent être séparées facilement en autant de pièces d'étoffe ou de toile. La prémière de ces couches, qui vient après la grosse écorce, forme un drap assez épais pour faire des habits, les couches intérieures ressemblent à du linge, & sont propres à faire des chemises. Mais toutes ces couches de l'écorce intérieure dans les plus petites branches, sont autant de toiles de gaze ou de dentelle très-fine; (qui s'étend ' & se resserre comme un rézeau de soie.) fit autre-fois présent d'une cravatte à dentelle de Lagetto à Charles II. Roi de la Grande-Brétagne. Toutes ces toiles sont affez fortes pour

pour être lavées & blanchies comme les toiles. ordinaires.

### S. LXXIX.

#### EPIGRAMME.

. Science d'un certain Baron.

J'ai crû long-tems en conscience, Que ce Baron ne savoit rien: Mais j'en découvre la Science, Et je trouve qu'il fifse bien.

### 6. LXXX.

De quelle manière DEMOSTHENE devine grand Orateur.

DEMOSTHENE naquit l'an du monde 3623, deux-cents quatre-vingts ans avant Cicéron. Il eur pour père, non un forgeron craffeux & enfumé, comme il femble que Juvénal lé veut faire entendre, mais un homme affez riche & qui faisoit valoir des forges. Ce n'est pas que la naissance la plus basse pût faire tort à la réputation de Démosthène. Ses ouvrages sont un titre de noblesse supérieur à tout ce que le monde a de plus brillant.

Le père de Démosthène laissa de bien en mourant quatorze talens, ou quatorze mille écus. Son fils n'avoit alors que sept ans. Il eut le malheur de tomber entre les mains de tuteurs intéresses & avares, qui ne songeoient qu'à profiter de son bien, lis poussèrent leur S 2 for-

fordide avarice jusqu'à refuser aux Maîtres de leur pupille le juste honoraire qui leur étoit dû. Il ne sut donc pas élevé avec tant de soin que le démandoit un naturel aussi excellent que le sien: outre que la soiblesse de sa complexion & la délicatesse de sa santé, jointe à l'excessive tendresse d'une Mère qui l'aimoit uniquement, ne permettoient pas à ses Maîtres de le presser beaucoup pour l'étude.

ires de le presser béaucoup pour l'étude. Il étudia sous ssêe, & trouve moyen d'avoir les préceptes de la Rhétorique qu'isocrate enseignoit. Platon contribua aussi beaucoup à former Démosthène: & il est sisé de reconnoitre dans les écrits du disciple le stile noble & sublime du Maître. Mais il passa bientôt de ces écoles à celle du Bareau, n'ayant que seize ans. L'Orateur Callistrate, plaidant une célèbre cause, fut écouté avec grande attention, & ayant en un succès extraordinaire, Démosthene fut sensiblement touché des honneurs qu'il vit rendre à l'orateur, & encore plus du souverain pouvoir qu'a l'éloquence sur les esprits, dont elle dispose en mairresse absolue. Il en sentit lui-même l'effet, & ne pouvant réfister à ses charmes, il s'y livra entièrement des ce jour, renonça à toute autre étude & à tout autre plaisir; & tant que Callistrate demeura à Athènes, il s'attacha à lui & profita des ses conseils.

Le prémier essai qu'il sit de son éloquence sut contre ses tuteurs, qu'il obligea de lui resti-

restituer une partie de son bien. Anime par cet heureux succès, il se hazarda de parler devant le Peuple. Il y réussit tout à fait mal-Il avoit une voix foible, la langue embarrassée, & la respiration fort courte: & cependant ses périodes étoient si longues, qu'il étoit souvent obligé de les interrompre pour respirer. Il fut donc sifié de tout l'auditoire, & s'en retourna entièrement découragé, & résolu de renoncerpour toujours à une fonction dont il se croyoit incapable. Un de ses Auditeurs, qui au travers de ces défauts avoit aperçu en lui un excellent fond de geme, & une éloquence assez aprochante de celle de Péricles, lui fit reprendre courage, par l'idée flateuse d'une si glorieuse ressemblance. & par les salutaires avis qu'il lui donna.

Il parut donc une seconde sois devant le peuple, & n'en sut pas mieux reçu. Comme il s'en retournoit la tête baisse & plein de confusion, un des plus excellens Acteurs de ce tems, qui étoit son ami, nommé Satyrus, le rencontra, & ayant apris de lui-même la cause de son chagrin, il lui sit entendre que le mal n'étoit point sans remêde, & que tout n'étoit pas si déféré qu'il le croyoit. Il lui demanda seulement de réciter devant lui quelques vers d'Euripide où de Sophocle: ce qu'il sit sur le champ. Satyrus les ayant répétés après lui, seur donna tout une autre grace, par le ton, le geste, & la vivacité avec lesquels il les prononça; ensorte

S 3

que Démosthène lui-même les trouve tout différens. Il sentit bien ce qui lui manquoit, &

s'apliqua à l'acquérir.

Les efforts qu'il fit pour corriger le défaut naturel qu'il avoit dans la langue, & pour se perfectionner dans la prononciation, dont son ami lui avoit fait connoître le prix, paroissent pres-que incroyables, & font bien voir qu'un travail opiniatre surmonte tout. Il bégayoit à un point qu'il ne pouvoit exprimer certaines let-tres, entre autres celles qui commencent le nom de l'art qu'il étudioit: \* & avoit l'haleine si courte, qu'il ne pouvoit suffire à prononcer une période entière sans s'arrêter. Il vint à bout de vaincre tous ces obstacles, en mettant dans sa bouche de petits cailloux, & prononçant aiusi plusieurs vers de suite à haute voix, sans interrompre, & cela même en marchant, & en montant par des endroits fort roides, & fort escarpés: enforte que dans la fuite, nulle lettre ne l'arrêta, & que les plus longues périodes n'épuisoient point son haleine. Il sit plus. Il alloit sur le bord de la mer, & dans le tems que les flots étoient le plus violemment agités, il y prononçoit des harangues, pour s'aprivoiser, par le bruit confus des flots, aux émeutes du peuple, & aux cris tumultueux des assemblées.

Démosthène ne prit pas moins de soin du geste que de la voix. Il avoit chez lui un grand miroir, qui étoit son mattre pour l'action, & devant

<sup>&</sup>quot; La Rhétorique.

devant lequel il déclamoit, avant que déparler en public. Pour se corriger d'un désaut qu'il avoit contracté par une mauvaise habitude, qui étoit de hausser continuellement les épaules, il s'exerçoit debout dans une espèce de tribune fort étroite, où pendoit une halebarde, afin que si dans la chaleur de l'action ce mouvement venoit à lur échaper, la pointer de cette halebarde lui servit d'avertissement & de punition tout ensemble.

Il fut bien payé de toutes ses peines, puisque ce sut par ce moyen qu'il porta l'art de déclamer au plus haut degré de persection où il puisse aller. C'est qu'il en connoissoit bien le prix & l'importance. Aussi quand on l'interrogea, à trois dissérentes reprises, sur la qualité qu'il jugeoit la plus nécessaire à l'Orateur, il ne dit autre chose, si-non que c'étoit la prononciation; voulant insinuer par cette réponse répétée jusqu'à trois sois, que cette qualitéétoit celle dont le désaut pouvoit le moins se couvrir, & qui étoit la plus capable de couvrir tous les autres. Il falloit qu'il en sit grand cas, puisque pour s'y persectionner, il consacra jusqu'à dix mille drachmes, quoi qu'il ne s'êt pas riche.

Son splication à l'étude n'étoit pas moins étonnante. Pour être éloignédu bruit, & moins sujet aux distractions, il se fit faire un cabinet souterrain, où il s'enfermoit quelque-fois des mois entiers, se faisant raser exprès la moitié de la tête, pour se mettre hors d'état de sortir.

S 4 C'est

C'est là qu'à la lueur d'une petite lampe, il composa ces harangues admirables, dont ses envieux disoient qu'elles sentoient l'huile, pour marquer qu'elles étoient travaillés avec trop de soin. "On voit bien, repliquoit-il, que les "vôtres ne vous ont pas tant couté de peines. "Il se levoit extrêmement matin, & il avoir coutume de dire qu'il étoit bien saché quand un ouvrier l'avoit devancé dans le travail. On peut juger des essorts qu'il sit pour se perfectionner en tout genre, par la peine qu'il prit de copier de sa propre main jusqu'à huit sois l'Histoire de Thucidide, pour se rendre plus samilier le stite de ce grand homme,

Démosthène, après avoir exercé son talent . pour la parole dans quelques causes particulières, se produisit au grand jour, & parut sur la Tribune aux Harangues, pour y traiter des affaires publiques; ce qu'il fit avec tout le succès possible. Au jugement de Ciceron, ce succès alla si loin, qu'il se faisoit un concours de toute la Grèce, à Athènes, pour entendre parler Démosthene; &il ajoute qu'avec un mérite comme le sien, la chose ne pouvoit pas être autrement. Si l'on en croit Philippe, & sur cette matière c'est un témoin certainement digne de foi & non récusable, l'éloquence de Démosthène lui faisoit plus de tort elle seule, que toutes les troupes & toutes les flotes des Athéniens. Ses harangues, disoit-il, étoient comme des machines de guerre, & des batteries dressées de loin

contre

contre lui, par lesquelles il renversoit tous ses projets, & ruinoit toutes ses entreprises; sans qu'il sût possible d'en arrêter l'effet. Car moimême, (c'est Philippe qui parloit ainsi,) si j'avois assisté à l'assemblée, & que j'eusse entendu haranguer ce véhément Orateur, j'aurois conclutout le prémier qu'il faloit me déclarer la guerre. Nulle ville ne paroissoit imprenable à ce Prince pourvû qu'il y pût saire monter un mulet chargé d'or; mais il avouoit avec douleur qu'à eet égard Démosthène étoit invincible, & qu'il l'avoit toujours trouvé inaccessible à ses présens.

Le désintéressement de Démosthène sui fair autant d'honneur que son Eloquence; & est d'autant plus estimable que cette prémière qualité est rare aujourd'hui.

# §. LXXXI.

### De la Ville de VENISE.

Vénise est l'une des plus belles, des plus riches, des plus cèlébres & des plus confidérables villes du monde, située en Italie. Elle est la capitale de la République de Vénise dans le Dogat, avec un Patriarche & une Université. On y compte 180000 habitans; & quoi que sans aucunes fortisseations on peut la regarder comme une des plus fortes places de l'Europe. On l'apelle Vénise la riche. Les beautés principales de cette illustre ville sont, la Place S. Marc, où l'on voit un superbe Palais, où réside le Doge & la pluspart des Officiers de la République, & une Eglise magnifique,

fique, dont on admire fur-tout la tour: les quartiers apellés la Mercerie & Rialte, l'Arfénal & le grand canal, qui divise la ville en deux parties, & sur lequel il y a un beau pont. Il y a peu de villes où il y ait un plus grand nombre d'Eglises; elles sont toutes très-belles & ornées de tableaux des plus grands Mastres.

Vénise doit son origine à quelques samilles de Padoue, qui pour éviter la fureur des Goths qui inondoient l'Italie dans le V. siècle, se retirèrent dans l'endroit où cette ville est située, & y bâtirent quelques maisons, qui donnèrent dans la suite occasion d'y bâtir

une ville.

Vénifé est traversée dans tous les sens d'un grand nombre de canaux, bordés de beaux quais, & qui la divisent en une quantité prodigieuse d'Iles, desorte qu'il n'y a presque point d'endroit où l'on ne puisse aborder en De quelque côté qu'on y aborde, l'aspect en est égalèment boau & singulier. Les rues y font fort étroites, mais comme on n'y trouve point de voitures, on y marche commodément. Ceux qui ne veulent point aller à pied, vont en gondoles sur les canaux. La ville est soute bâtie sur pilotis, au centre des Lagunes, sur le Golfe de son nom, où aboutiffent plusieurs rivières. Cette situation avantageuse pour le commerce, fait qu'il y a peu de villes, où il s'en fasse un plus grand qu'à Venise; il consiste principalement en étoffes de soie, en points, ouvrage de verre, glaces de miroirs & autres choses.

### §. LXXXII.

PARAPHRASE DU PSAUME CXLV.

Vanité des espérances mondaines. Dieu seul mérite d'être aimé. Grandeur aparente des Rois, anéantie après la mort.

N'espérons plus, moname, aux promesses du Monde, Sa lumière est un verre, & sa faveur une onde, Que toujours quelque vent empêche de calmes: Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre;

C'est Dieu qui nous fait vivre, C'est Dieu qu'il saut aimer.

En vain, pour satisfaire à nos lâckes envies, Nous passons près des Rois tout le tems de nos vies, A soufrir des mépris, à ployer les genous. Ce qu'ils peuvent n'est rien, ils sont comme nous sommes,

> Véritablement hommes, Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière, Que cette Majesté si pompeuse & si sière, Dont l'éclat orgueilleux étonnoit l'Univers. Es dans ces grands tombeaux où leurs ombres hautaines Font encore les vaines, Ils sont mangés des vers. Là se perdent les noms de Maîtres de la Terre;
D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre:
Comme ils n'ont plus de sceptre ils n'ont plus de

Et tombent avec eux, d'une chute commune,.

Tous ceux que leur fortune,

Faisoit leurs serviteurs.

## S. LXXXIII.

# Des Eclipfes.

our le monde est témoin des Eclipses du Soleil & de la Lune: il y a quelque honte d'en ignorer absolument la cause. On sait que les Eclipses du Soleil n'arrivent que parce que la Lune, qui est un corps \* opaque, étant placée entre la terre & le Soleil, intercepte la lumière qui devroit venir du Soleil à la terre: Et que celles de Lune n'arrivent que parce que la terre, êtent placée directement entre la lune & le Soleil, empêche le Soleil d'éclairer la lune. C'est pourquoi les éclipses du Soleil n'arrivent que quand la lune est nouvelle, & celles de lune que quand elle est pleine. Ce qu'il y a ici de plus surprenant, c'est que les Astronomes les prédisent avec tant de justesse, qu'une erreur de quelques minutes passe parmi eux pour une erreur considérable.

6. LXXXIV.

Digitized by Google

Ou obscur.

## 6. LXXXIV.

### De Lucumon & de Tanaquil.

Cous le règne d'Ancus Martius, étoit venu s'établir à Rome un étranger nomme Lucumon. Démarate son père éroit de Corinthe, & de la race des Bacchiades, la plus puissante du pays, & qui avoit long-tems tenu le premier rang. Il avoit amassé de très-grands biens, par le commerce qu'il faisoit dans les villes des Etrusques, les plus riches de l'Italie. Une fédition excitée à Corinthe par Cypsélus qui s'empara de la tyrannie, l'obligea d'en fortir, parce qu'il ne s'y trouvoit pas en sureté! Il emporta avec lui tout ce qu'il put de ses richesses & de ses effets, se réfugia à Tarquinie, l'une des plus florissantes villes de l'Etrurie, & yépousa une femme de la prémière qualité. 'Il en eut deux fils qu'il fit apeller Aruns & Lucumon. Celui-ci, devenu seul héritier des grands biens de son père par la mort d'Aruns, épousa Tanaquil, Dame d'une grande naissance, & qui n'étoit pas de caractère à soufrir patiemment que la maison où elle étoit entrée par son mariage le cédat en autorité & en puissance à celle où elle étoit née. Voyant que son mari éroit peu consideré à Tarquinie à cause ' de sa qualité d'étranger, meilleure femme que citoïenne elle résolut de quitter une ville qui lui avoit donné naissance, comptant pour sa patrie tout endroit où son mari seroit honoré. Rome lui parut un lieu propre pour les desseins qu'elle rou-

rouloit dans son esprit. Elle se flatoit que dans une ville nouvellement fondée, où le mé. rite fait la nobleffe, il seroit facile à Lucumon, 'avec les grandes qualités qu'il avoit, de parvenir aux prémières places. L'exemple des étrangers qui y avoient regné, animoit fon espéran-Elle n'eut pas de peine à persuader son mari, qui n'avoit pas moins d'ambition qu'elle, & qui ne tenoit à Tarquinie que du côté ma-"Als partirent done pour Rome avec tous leurs effets. Quand ils furent arrivés au Janicule, un aigle, dit-on, les ailes étendues, s'abaiffant doucement fur le cher où il étoit afsis avec sa femme, lui enlève son chapeau: puis, après avoir voltige quelque tems autour du char, en jettant de grands cris, le lui remet juste sur la tête. On sent assez, sans que j'en avertiffe, ce qu'il faut penser de ce récit. Tanaquil, qui, felon la coutume de son pays, avoit été élevée dans la connoissance des auspices, embraffe tendrement son mari, & lui annonce, que, par cet évenement extraordinaire, les Dieux lui promettent clairement que la souvernine dignité de Rome lui est destinée.

Pleins de ces penses & de ces éspérances il entrent dans Rome. Lucumon y prit le nom de Lucius, avec le surnom de Tarquinius, qui indiquoit son pays natal. Les grandes richesses de cet Etranger, & la magnificence de son train, spectacle nouveau dans Rome, attirèrent d'abord sur lui les yeux de tous les habitans: mais, bien-

tột

tôt après, on ne fut plus attentif qu'à sa perfonne même, & ses rares qualités lui acquirent une estime générale. Un abord doux & affable, des manières honoêtes & prévenantes à l'égard de tout le monde, une inclination naturelle à obliger, & une sorte d'empressement, mais sans faste & sans ostentation, à aider de ses revenus ceux qui étoient dans le besoin, lui gagnèrent tous les cœurs. Qu'il est beau, mais qu'il est rare, de faire un tel usage des richesses, qui seul néanmoins les peut rendre estimables! Peut-être sa libéralité n'étoit-elle pas tout-àfait désintéressée.

On ne parloit que de Lucumon à Rome. Le bruit de ses vertus & de ses libéralités passa jusqu'à la Cour, & fit naître au Roi l'envie de le connoitre. Il ne perdit rien à être vû de près. Ancus avous que son mérite pessoit beaucoup sa réputation. Il le mit à l'épreuve, & le trouva propre à tout. Il s'acquittoit avec une dextérité & une promtitude merveilleuse de tous les emplois dont le Prince l'honoroit. Il brilloit dans les Confeils par la sagesse de ses avis, qui étoient tonjours suivis. Il ne se distingua pas moins dans les actions guerrières par son courage & sa prudence. 'Et ce qui est encore plus admirable que tout le reste, il sut tempérer l'éclat de tant de belles qualités par une fi parfaite modestie, que jamais l'envie n'osa l'attequer, & qu'il fut toujours également agréable aux grands & aux petits. Le Roi ne mit aucunes bornes à sa confiance;

fiance; & il lui en donna une dernière marque en l'établissant, par son testament, Tuteur de ses enfans.

Mais après la mort du Roi, Tarquin, au lieu de faire couronner l'un de ses pupiles les écarta sous prétexte d'une partie de chasse. Puis ayant fait assembler le Sénat & le Peuple Romain, apuyé de ses amis & de ceux qu'il avoit gagnés par argent, il brigua la couronne, & sit si bien qu'll n'eut point de peine à l'obtenir.

## 6. LXXXV.

Origine de la guerre.

LA GUERRE a pour elle l'antiquité, elle a été dans tous les siècles: on l'a toujours vue remplir le monde de veuves & d'orphelias, èpuiser les familles d'héritiers, & faire périr les frères à une même bataille. Jeune Soiscour! je regrette ta vertu, ta pudeur, ton esprit déja mûr, pénétrant, élevé, sociable: je plains cette mort prématurée, qui te joint à ton intrépide frère, & t'enlève à une Cour, où tu n'as fait que te montrer. Malheur déplorable, mais ordinaire! De tous tems les hommes, pour quelque morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entr'eux de se dépouiller, se bruier, se tuër, s'égorger les uns les autres. Pour le faire plus ingénieusement & avec plus de sureté, ils ont inyen-

inventé de belles règles qu'on apelle l'Art militaire. Ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire, ou la plus solide réputation; & ils ont dépuis enchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire réciproquement. De l'injustice des prémiers hommes, comme de son unique source, est venue la guerre; ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des maîtres, qui sixassent leurs droits & leurs prétentions. Si content du sien, on eut pu s'abstenir du bien de ses voisins, on avoit pour toujours la paix & la liberté.

### §. LXXXVI.

### Des Poids.

Les Poids se comptent par Milliers, Cents ou Quintaux, Livres, Marcs, Onces, Gros & Grains.

Le Millier contient 10 Cents pesans, ou dix

Quintaux, ou mille pesant.

Le Cent pelant ou le Quintal, contient 100 Livres pelant. Le demi-cent 50 Livres. Le quart de cent 25 Livres.

La Livre contient deux marcs ou 16 onces. La demi-livre 1 Marc ou 8 onces. Le Quarteron 4 onces. Le demi-quarteron deux onces.

Le Marc se divise en 8 onces, 64 gros, 192 deniers & 4608 grains. L'once en 8 gros. Le gros en 3 deniers. Le denier en 24 grains. Le grain en 24 primes.

Le Maro d'or se divise en 24 Carats, dont Tome IL T il n'y a d'ordinaire que 22 de vrai or, les deux autres parties étant d'argent ou d'autre alliage. Le carat se divise en 8 deniers. Le denier en 24 grains:

En matière de pierres précieuses, le carat ne pèse que quatre grains, & les grains sont moins forts que ceux du poids de Marc.

Le Marc d'argent se divise en 12 deniers.

Le denier en 24 grains.

La livre de Monnoie se divise en 20 sols. Le fol (ou sou) en 12 demers. Le denier en 2 mailles ou oboles. La maille ou obole en 2 pittes. La pitte en deux sémi-pittes.

La Livre de soie ne contient que 15 onces

ou 120 gros.

La Livre en Médecine contient 12 onces, ou 96 drachmes. L'once 8 drachmes. La drachme 3 scrupules. Le scrupule 2 oboles. L'obole 12 grains.

## §. LXXXVII.

Du DICTATEUR chez les Romains.

que l'on substituoit aux Consuls dans les tems de trouble de la République. La puissance de ce Magistrat étoit souveraine & sans bornes, pour décider de la guerre ou de la paix, & pour prononcer sans appel sur toutes les autres affaires. Il étoit choisipar le Sénat & consirmé par la voix du Peuple; mais son pouvoir ne s'étendoit pas au-déla de sixmois. Le vrai nom de ce Magistrat

gistrat étoit Magister Populi. Au lieu de douze Licteurs qui marchoient devant les Confuls, il y en avoit vingt-quatre qui marchoient devant le Dictateur, avec les haches & leurs faisceaux. avoit toujours un Général de la Cavalerie, qui éroir apellé Magister Equitum, nom rélatif à celui de Magister Populi. Il étoit le Lieutenant du Distateur, mais soumis à ses ordres comme le reste des citoyens, & redoutant comme les autres les haches & les faisceaux du Distateur. Larrius fut le prémier Romain depuis les Confuls, qui fut éleve a la Dictature. C'étoit toujours l'un des Consuls qui nommoit le nouveau Magistrat, & celui-ci fut nommé par son Collégue. Lartius & L. Clælius alors Chefs de la République tinrent une conduite bien supérieure à la façon ordinaire de penser & d'agir des hommes, & qui devint l'objet de l'admiration publique. Ni l'un ni l'autre ne voulut confentir à croire qu'il meritât la préférence sur son Collégue. Tout le jour se passa à se donner mutuëllement l'un à l'autre leur voix pour la charge, sans qu'un voulût l'áccepter. L'assemblée étant congédiée, les parens & les amis des deux Consuls, & les Sénateurs les plus respectables, se rendirent chez Lartius, & y resterent jusqu'à la nuit, le conjurant de ne point mettre d'obstacle aux vœux du public. Vaincu par leurs remontrances, il consentit enfin que son Collégue le nommat Distateur.

Il exerça cette charge, sans user d'aucune violence, ni d'aucune rigueur, sur quelque ci-T 2 toyen toyen Romain que ce pût être, & se démit de ses pouvoirs, avant que le tems de sa Magistrature sût expiré.

#### ' §. LXXXVIII.

PREPARATION A' LA MORT.

Il souhaite de mourir au pied de la Croix.

Un pied dans le sépulcre, & tout prêt d'y descendre,

Pour n'être au prémier jour que poussière & que cendre, Puis-je encore, ô mon Dieu, stéchir vôtre courroux, Et recourir à vous?

N'ayant à vous ofrir pour expier mon crime, Que cette maigre, sèche & mourante victime, Quelle immense bonté pour elle vous avez, Si vous la recevez!

O le don précieux! la magnifique ofrande!

Quel présent je vous fais! que ma ferveur est grande!

Et qu'il en est bien tems, quand déja tout perclus,

Le monde n'en veut plus!

Cependant mon Sauveur, en cet état funeste, C'est tout ce que je puis, & tout ce qui me reste, Avec mille regrèts d'avoir songé si tard, A ce triste départ.

M'y voilà parvenu, la force m'abandonne; Je pâtis, je fuccombe, & tout mon corps frissenne.

Ma

Ma fin sans doute aproche, & de peur d'expirer, Je n'ose respirer.

Ah! voici le moment que mon ame apréhende:
Au secours! mon Sauveur, permettez que je rende,
Et mes derniers soupirs, & mes derniers abois,
Au pied de votre Croix.

## 6. LXXXIX.

#### Grotte du Chien.

Vomit une exhalaison fort nuisible. La grotte a six pieds environ de largeur, sept de hauteur, quatorze de longueur. Un animal y meurt bien-tôt. On prend un chien par les quatre pattes, & on le couche promtement sur le côté contre terre. A l'instant même ce pauvre animal entre en convulsion, il tourne les yeux, il tire la langue, il s'allonge sans crier, il se roidit; & celui qui le tient le jette comme mort hors de la caverne. On le met incontinent dans un lac, qui n'est qu'à vingt pas de là. En moins d'une minute, il reprend ses esprits, il fort de l'eau en nageant, il court, & il crie, comme en exprimant la joie qu'il a d'être désivré.

On a fait cette expérience sur des hommes & sur toutes sortes d'animaux; & la même chose est arrivée. On croit que cela vient d'une exhalaison sulfureuse grossière & maligne, qui s'exhale de cette grotte.

Τз

**§**. XC.

#### §.. XC.

Mutuelle dépendance des Consuls, du SE-

C'est la dépendance mutuelle des différentes parties d'une République, qui en fait la sureté, la force & la beauté. De ce besoin réciproque résulte une espèce d'harmonie entre les différens membres, & un concours unanime, qui les tenant tous étroitement unis ent'eux, par le lien de l'intèrêt commun, rend le corps de l'Etat invulnérable & invincible à toute force étrangère.

Nous avons vu plus haut, que le pouvoir des Consuls Romains, en tems de guerre, étoit presque souverain. Il dépendoit néanmoins absolument, en plusieurs choses, & du Sénat & du Peuple. Car d'un côté ce n'étoit que sur l'ordre du Sénat qu'on délivroit les sommes nécessaires pour les vivres, pour les habits, pour la paye des Soldats: & le refus ou le délai de ces fecours mettoit le Général hors d'état de rien entreprendre, ou de pousser ses entreprises aussi loin qu'il l'auroit désiré Le même Sénat, au bour de l'année, pouvoit continuer à celui qui avoit été Consul le commandement des armées, ou lui nommer un Successeur dans ce commandement: & par-la il étoit maître de lui laisser, ou de lui enlever la gloire d'avoir terminé la guerre. Enfin il dépendoit du Sénat de ternir les exploits des Généraux, ou d'en relever l'éclat: car c'étoit lui qui décernoit l'honneur du triomphe, & qui régloit les dépenses nécessaires pour cette auguste pompe. D'un autre côté, comme c'étoit le Peuple qui ordonnoit les guerres, qui confirmoit ou cassoit les Traités avec les Princes & les Peuples étrangers, & qui au retour de la campagne faisoit rendre compte aux Généraux de leur conduite, il est aisé de voir combien ils devoient être attentifs à se concilier les bonnes graces du Peuple.

Pour le Sénat, quoi-que sa puissance d'ail-leurs sût si grande, elle ne laissoit pas, en plusieurs chefs, d'être assujettie & soumise à celle du Peuple. Dans les grandes affaires, & dans celles sur-tout où il s'agissoit de la vie des citoyens, il faloit que l'autorité du Peuple intervint. Quand on proposoit quelques Loix, même celles qui alloient à diminuer les droits, les honneurs, les prérogatives du Sénat, & à retrancher par une nouvelle division des terres conquises, une partie des biens des Sénateurs, le Peuple étoit maître de les recevoir ou non. Mais ce qui marquoit le plus son pouvoir, c'est qu'il suffisoit qu'un seul de ses Tribuns s'oposat aux résolutions & aux entreprises du Sénat, pour les arrêter tout court; ensorte qu'après cette opolition le Sénat ne pouvoit passer outre.

Enfin le Peuple aussi de fon côté avoit grand intérêt de ménager les Sénateurs, soit en général, soit en particulier. Les Receveurs des impots, des tributs, des entrées, en un mot de

T 4

tou

tous les droits & de tous les revenus de l'Etat; les Entrepreneurs, qui se chargeoient de fournir les vivres à l'armée, de faire les réparations des temples & des autres édifices publics, d'entrenir les grands chemins; ces personnes for-moient de nombreuses sociétés qui toutes étoient tirées du Peuple, en y comprenant les Chevaliers Romains, & faisoient subsister un grand nombre de citoyens, les uns étant employés à faire les receptes, les autres servant de caution aux Fermiers, d'autres prêtant leur argent pour faire les avances, & le mettant ainsi à profit. Or c'étoient les Censeurs qui adjugeoient ces fermes aux Compagnies qui se présentoient pour cet effet, & qui adjugeoient aussi aux Entrepreseurs les différens ouvrages qu'il y avoit à faire: & c'étoit le Sénat, qui, foit par lui-même, soit par dés Commissaires nommés pour cet effet, jugeoit sans appel des contestations qui pouvoient naître sur toutes ces matières; soit qu'il s'agît de casser quelque sois des marchés qui devenoient impraticables, & d'accorder des délais pour le payement; ou qu'il falût diminuër le prix des baux; à cause de quelque fâcheux accident. Les citoyens étoient de même obli-gés de ménager les Consuls, de qui ils dépendoient tous, principalement en tems de guerre, & lorsqu'ils servoient sous eux à l'armée.

C'est ce raport musuel, & ce concert de tous, les Ordres de la République, qui a rendu le Gouvernement de Rome le plus accompliqu'on ait jamais vu.

## 6. XCI.

## DIALOGUE

ENTRE

#### Louis XI. ET Louis XII.

La générosité & la bonne-foi, sont de plus sûres maximes de la politique, que la cruauté & la finesse.

#### Louis XI.

Voila, si je ne me trompe, un de mes successeurs. Quoique les Ombres n'aient plus ici bas aucune majesté, il me semble que celle-ci pourroit bien être quelque Roi de France; car je vois que ces autres Ombres la respectent, & lui parlent François. Qui es-tu? dis le moi, je te prie.

#### Louis XII.

Je suis le Duc d'Orléans, devenu Roi sous le nom de Louis XII.

#### Louis XI.

Comment as-tu gouverné mon Royaume?

Louis XII.

Tout autrement que toi, tu te faisois craindre; je me suis fait aimer. Tu as commence à charger les peuples; je les ai soulagés; & j'ai préséré leur repos à la gloire de vaincre mes ennemis.

#### Louis XI.

Tu savois donc bien mal l'art de règner. C'est moi qui ai mis mes successeurs dans une T autorité sans bornes, c'est moi qui ai dissipé les ligues des Princes & des Seigneurs, c'est moi qui ai levé des sommes immenses. J'ai découvert les sécrets des autres. J'ai sçu cacher les miens. La finesse, la hauteur & la sévérité, sont les vraies maximes du gouvernement. J'ai grand peur que tu auras tout gâté, & que ta molesse aura détruit mon ouvrage.

Louis XII.

J'ai montré par le succès de mes maximes, que les tiennes étoient fausses & pernicieuses. Je me suis fait aimer, j'ai vécu en paix sans manquer de parole, sans répandre de sans, sans ruïner mon peuple. Ta mémoire est odieuse; la mienne est respectée. Pendant ma vie on m'a été sidèle; après ma mort on me pleure, & on craint de ne retrouver jamais un aussi bon Roi. Quand on se trouve si bien de la générossié & de la bonne-foi, on doit bien mépriser la cruauté & la finesse.

#### Louis XI.

Voila une belle Philosophie, que tu auras sans doute aprise dans cette longue prison, où l'on m'a dit que tu as langui avant que de monter sur le trône.

#### Louis XII.

Cette prison a été moins honteuse, que la tienne de Peronne. Voilà à quoi sert la finesse & la tromperie; on se fait prendre par son ennemi; la bonne-soi n'exposeroit pas à de si grands périls.

Louis

#### Louis XI.

Mais j'ai sçu par adresse me tirer des mains du Duc de Bourgogne.

#### Louis XII.

Oui, à force d'argent, dont tu corrompis ses domestiques; & en le suivant honteusement à la ruine de tes alliés, les Liégeois, qu'il te fallut aller voir périr.

#### Louis XI.

As-tu érendu le Royaume comme je l'ai fait? J'ai réuni a la Couronne le Duché de Bourgogne, le Comté de Provence & la Guïenne même.

#### Louis XII.

Je t'entends, tu savois l'art de te désaire d'un frère pour avoir son partage. Tu as profité du malheur du Duc de Bourgogne, qui courut à sa perte; tu gagnas le Conseiller du Comte de Provence pour atraper sa succession. Pour moi, je me suis contenté d'avoir la Brétagne, par une alliance légitime avec l'héritière de cette Maison que j'aimois, & que j'époussai après la mort de ton fils. D'ailleurs j'ai moins songé à avoir de nouveaux sujets, qu'à rendre sidèles & heureux ceux que j'avois déjà. J'ai éprouvé même par les guerres de Naples & de Milan combien les conquêtes éloignées nuisent à un Etat.

#### Louis XI.

Je vois bien que tu manquois d'ambition & de génie.

Louis

#### Louis XII.

Je manquois de ce génie faux & trompeur qui t'avoit tant décrié, & de cette ambition, qui met l'honneur à compter pour rien la fincérité & la justice.

Louis XI.

Tu parles trop.

#### Louis XII.

C'est toi qui as souvent trop parlé. Astu oublié le Marchand de Bourdeaux établi en Angleterre & le Roi Edouard que tu convias à venir à Paris? Adieu.

## §., XCII.

Eternel! retourne-toi & garanti mon ame.

#### Plaume VI.

Trop long-tems du Démon j'ai senti la puissance; Trop long-tems sur mon cœur il usurpe vos droits! Dégagez-le, Seigneur, de ses injustes loix,

Par une sainte violence.

Quoi qu'il soit accablé de mille maux divers, Cet esclave languit & se plait dans ses sers, Contre ses ennemis il n'ose se désendre: Ne soufrez plus qu'au monde il soit abandonné.

Seigneur! c'est à vous de reprendre, Ce cœur que vous m'avez donné.

§. XCIII.

#### 6. XCIII.

## Mémoire infidèle.

UN PREDICATEUR Italien prêchant devant les Cardinaux le panégyrique de faint Luc, & manquant de mémoire, ne put jamais dire que le texte de fon discours, savoir ces quatre mots: Salutat vos Luças Medicus; le Médecin Luc vous salue. Il répéra plusieurs fois ces paroles, sans pouvoir se ressouvenir d'autre chose; de forte que les Cardinaux, lassés de ces répétitions, se levèrent. Un d'entr'eux s'adressant au Prédicateur, lui dit, Saluez-le de notre part.

#### §. XCIV.

#### Des De'Cemvirs chez les Romains.

Les Decemvins étoient des Magistrats, qui avoient été créès pour composer des Loix à l'usage du Peuple Romain, lesquelles Loix ils devoient tirer de celles des Athéniens, dont Solon étoit l'Auteur. Que avoit substitué ces nouveaux Magistrats à la place des Consuls, asin qu'ils pussent publier les Loix qu'ils feroient avec une autorité souveraine. Ils sirent prémièrement dix Tables des Loix: mais comme on trouva qu'elles étoient désettueuses à certains égards, ils y en ajoutèrent deux autres, desorte qu'il y en eut douze en tout. Ces Loix ont été la source & le sondement de tout le Droit Romain, comme cela paroit

encore aujourd'hui clairement par les fragmens qui nous en restent. Mais les Décemvirs abusant de seur pouvoir dès la seconde année, cette charge sut abolie, & l'on rétablit le Consulat.

#### §. XCV.

De la Figure & de la grandeur de la Terre.

TERRE est de figure ronde ou à peu près. Il est évident qu'elle n'est pas géométriquement ronde, puis qu'on voit sur sa surface des montagnes, dont la cime va se per-dre dans les nues. Mais la hauteur des plus hautes montagnes, est plus petite, en égard de la terre, que la hauteur des petites inégalités de l'écorce d'une orange, par raport à l'o-range même. La hauteur d'une montagne d'une lieue de haut est comprise presque 3000 fois dans le diamètre de la Terre; car le diamètre de la Terre est d'environ 2860 lieues; puisque le diamètre d'une Sphère est à peu près la 3e. partie du circuit de la Sphère, étant comme 7 à 22, & que la Terre est une Sphère dont le circuit est 9000 liéues. Chaque grand cercle de la Terre à 360 degrés; chaque degré contient 25 lieues, de 2282 toiles. En effet, faites environ 25 lieues du Midi vers le Nord, le pole vous paroitra s'élever d'unidegré. Or 25 lieues rétiérées 360 fois font 9000 lieues; multipliez 360 par 25, le produit est 9000. 6. XCVI.

Digitized by Google

## §. XCVI.

#### De MACHIAVEL.

NICOLAS MACHIAVEL, natif de Florence, étoit fils de Bernard Machiavel, d'une famille noble & patricienne, qui subsiste encore aujourd'hui. Il fut célèbre au commencement du XVI Siecle. Il n'avoit que peu de connoissance de la Langue Latine; mais il écrivoit avec beaucoup de politesse en sa Langue. Il fut accusé d'avoir eu part à la conjuration de Soderini, contre les Médicis; & fut pour ce sujet mis à la question, où il n'avoua rien: ce qui le tira d'affaires. Il devint Sécrétaire de la République, travailla à l'Histoire de sa patrie, & la divisa en huit livres, qui comprennent ce qui s'est passe depuis l'an 1205. jusqu'en 1494. On a encore de lui, le Prince; la Vie de Castruccio Castracani; des Poesses, & d'autres pièces qu'on a rassemblées en un volume in quarto, & qui ont été imprimées à Genève, l'an 1550.

Cet auteur affecta de donner de grands éloges à Brutus & à Cassius: ce qui le sit soupçonner d'avoir trempé dans une autre conjuration contre le Cardinal Julien de Médicis, qui sur ensuite Pape, sous le nom de

Clément VII.

Depuis, Machiavel vécut dans la mifère fans aucun fentiment de Réligion & mourut vers l'an 1528, ou 1529, pour avoir pris une MédeMédecine à contre-tems. Les maximes de sa Politique sont extrêmement dangereuses, ne faisant aucun scrupule de recommander les moyens les plus violens & les plus injustes pour arriver au commandement, & pour s'y maintenir.

Qui croiroit que nonobstant cela quelqu'un est entrepris de le justifier là dessus! C'est ce qu'a fait entre autres Amelot de la Houssaie, dans la Préface de sa Traduction du Prince de Machiavel. Mais ce Livre est trèsbien résuté dans l'Anti-Machiavel où l'illustre Auteur se déclare pour la voie de l'équité, de la clémence & de la justice, contre les damnables maximes de Machiavel.

## S. XCVII.

Converti-nous à toi, ô Eternel, & nous serons convertis. Lament, V. 21.

De veux sortir de l'esclavage,
Où mon ame languit sous l'empire des sens.
Mais helas! mes ésorts sont toujours impuissans,
Et pour me délivrer je manque de courage.
Mon cœur ne peut sormer qu'un soible repentir.

C'est donc toi seul qui peus le faire. Et consultant l'amour que tu as envers moi, Par une violence & douce & salutaire, Arrache-moi du monde, en m'attachant à toi.

§. XCVIII.

## 6. XCVIII.

Bonte paternelle d'un Roi envers ses Sujets.

RECABEDE, un des meilleurs Rois, qui ait jamais été, épuisant ses trésors pour subvenir aux nêcessités de ses peuples, obligea un de ses Conseillers à lui parler ainsi: Grand-Roi, il faut que les Princes comme vous aient des trésors, sans quoi les Monarchies ne peuvent subsister. Le Roi lui répondit ainsi: J'aug. mente mes trésors en conservant mes peuples. Sachez qu'on n'est véritablement Roi, qu'en faisant du bien à ses sujets.

#### 6. XCIX.

Conservation & délivrance merveilleuse d'un Ecolier de Cerreto, âgé de treize à quatorze ans ; tiré du Voyage de Misson.

Cerreto fut ensevelie dans ses propres ruines, par une éruption du Mont Vésuve en 1688, il y arriva une chose qui mérite d'être remarquée, de la vérité de laquelle j'ai été très-bien informé à Naples, & que je raporterai ici, pour contribuer de ma part a ne la pas laisser dans l'oubli. Un écolier de treize, à quatorze ans, qui jouoit dans la rue avec plusieurs de ses Camarades, sut envelopé en même tems qu'eux, sous les débris des maisons voisines, & conservé seul en vie pendant treize jours sans prendre d'autre nourriture que Tome II.

quelque-fois un peu de son urine. Voici un abrégé de ce qu'il a écrit lui-même de son avanture.

"Pour donner gloire à Dieu, & aux bon-"tés infinies dont il a plu à sa miséricorde d'u-"ser envers moi pauvre pécheur, lorsqu'il m'a "garanti d'une manière si admirable, le cin-"quième jour de Juin, de l'année mil six-"cens, quatre-vingt huir, & les douze jours "suivans, Moi, soussigné Joseph Ciaborri, de "la Ville de Correto, neveu du Baron de la Gi-"nesta, déclare & assirme avec protestation de "ferment, à tous gens aimant & craignant "Dieu, la pure & sincère vérité des choses ci "dessous énoncées.

"Le Samedi 5. jour de Juin, de l'an "1688, veille de la Pentecôte fur les \* vingt "heures & demie, étant dans une rue de la "ville, proche de la maison de mon père, avee "plusieurs de mes compagnons d'Ecole, un "tremblement de terre & un bruit effroyable "furvinrent soudainement; ce qui nous ayant "tous effrayés nous sit prendre la fuite. "Mais comme nous courions pour nous sau-, ver, les maisons trébuchèrent de tous côtés, "tombèrent sur nous & nous accablèrent.

"La clèmence de Dieu permit non-seu-"lement que je fusse conservé en vie, mais elle "me

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

A quatre heures & un quart, ou quatre heures & demie du foir, selon noire manière de compter.

" me garante comme par miracle, desorte que » je ne sus en aucune saçon blessé. Tous mes » compagnons surent tués sur le champ, à " l'exception d'un seul qui se rencontra proche » de moi, & qui vécut pendant un espace de » tems, que j'ai estimé avoir été de deux jours, » sans néanmoins en pouvoir bien juger. Nous », nous consolames, & nous employames le », tems en prières: mais ensin il mourut, & » je demeurai toujours depuis apuyé sur sa tê-», te, & fort incommodé par la puanteur de », son corps.

"Je ne perdis jamais mon bon sens, & je
"ne cessai jamais aussi d'implorer les compas"sions de Dieu, me résignant toute-fois de
"bon cœur à sa volonté. Ma posture n'étoit
"pas extrêmement incommode; car bien que
"je fusse gêné, & nécessairement apuyé sur la
"tête de mon malheureux compagnon mort,
"je pouvois d'ailleurs me tourner un peu le
"corps. La sois fut ce qui me tourmenta le
"plus, & j'y remédiai en quelque manière
"tantôt en buvant ce que je pouvois porter de
"mon urine à ma bouche, tantôt en apliquant
"ma langue dessèchée contre une pserre vive,
"(pietra viva) qui se reneontra là, pour me la
"rafraichir.

"Me voyant sain, mais dans la nécessité "de mourir dans un si déplorable état, on peut "penser quelles auroient été les amères afflic-V 2 "tions

"tions de mon ame, si le Dieu tout-puissant "& tout bon, qui vouloit que je le glorifiesse " encore parmi les vivans, n'eût aussi voulu me "donner du secouts contre les détresses, qui " se présentoient incessamment à moi. "m'envoya donc un sommeil si long & si pro-"fond, que les treize jours de ma dure capti-"vité m'ont \* paru très-courts. Enfin le 13 "jour, au fort de ma plus grande angoisse, "comme j'emploiois tout ce qui me restoit de "force de voix pour implorer l'assistance de "mon bénin Créateur, & que je prononçois "aussi les doux noms de mon cher père & de "ma chère mère, les apellant, quoique vaine-"ment en aparence, pour me sécourir, j'en-"tendis un bruit, & je ne sais quel remuement "au dessus de ma tête. Je ne puis dire si "j'eus alors quelque rayon d'espérance, mais "je criai, ma voix se renforça, & on m'enten-"dit. Dix personnes qui étoient la travaille-"rent incontinent à ouvrir mon tombeau: en "deux heures de tems ils firent jour au travers "\*\* de onze palmes de ruïnes qui m'environ-"noient; & m'ayant enfin déterré, me mirent "vivant & dans mon bon fens entre les bras "de mes père & mère, qui étoient accourus, " fur la nouvelle qui leur venoit d'être portée "qu'on avoit entendu ma voix. Le Dolleur " Jean

Quand on le délivra, il dit qu'il croyoit n'avoir été la que trois jours.

Environ 8 pieds.

,, Jean Dominique d'Adoni savant Médecin, me ,, nourrit les trois prémiers jours de bouillon ,, sagement dispensé; & je sus bientôt parsai-,, tement rétabli.

"Aujourd'hui que j'écris ceci, quatre ans "& cinq mois & demi après ma délivrance, que " je pourrois apeller une espèce de résurrection, " pour publier les bienfaits que j'ai reçus de "Dieu, je me trouve par sa grace aussi sain, 3 que si ce lamentable accident ne me fût point " arrivé. Je ronds graces immortelles à ce Dieu "de charité, de ce qu'il m'a délivré des pièges "de la mort, & particulièrement de ce que , changeant mes inclinations naturellement " mauvaises, il me met au chemin du falut. Je "me dévoue & me donne à lui, & le prie du " plus profond de mon ame de répandre de "plus en plus sur moi ses précieuses bénédic-" tions, afin que je ne cesse de le glorisier, jus-"qu'à ce que par son immense amour, il me "glorifielui -même dans fon Paradis. Amen.

Fait à Cerreto le 19 Novembre 1692.

## §. C.

## Amour maternel.

REINE Blanche, mère de S. Louis, étoit fi convaincue de l'exactitude qu'elle devoit aporter pour donner une bonne éducation à fon fils, qu'elle en voulut être elle-même la V 3 nour-

nourrice, & ne put foufrir qu'il fuçât d'autre lait que le sien. L'Histoire dit là-dellus, qu'un jour qu'elle avoit un accès de fièvre fort violent & de longue durée, une Dame de qualité, qui nourriffoit aussi elle même son fils, voyant le petit Louis pleurer de foif, touchée de compassion elle lui donne la mammelle. & l'allaita pendant quelque tems pour le soulager. La Reine étant revenue de son accès, & ayant scu ce qui s'étoit passé, regarda cette Dame, avec un air d'indignation, mêlé de colère; & mettant son doigt dans la bouche de son fils, lui sit vomir tout ce qu'il avoit pris, difant, Qu'elle ne pouvoit foufrir qu'une autre femme eut droit de lui disputer la qualité de mère.

AMU-

# A M U S E M E N S PHILOLOGIQUÉS.

#### TROIŜIEME CENTURIE.

## §. I.

#### Excellence de la Verty.

L n'y a rien dans ce monde que

la vertu, qui soit véritablement digne de notre attachement: parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse nous procurer une vraie sélicité: tout le reste n'est que fragilité, vanité & inconstance. Vanitas vanitatum, & omnia vanitas. Avec la vertu on parvient à la possession d'un Diéu, dans lequel on voit tout ce qu'il y a de beau; on aime tout ce qu'il y a de bon; on possede tout ce qu'il y a de grand; on goûte tout ce qu'il y a de doux: dans lequel, dis-je, on voit la souveraine beauté; on aime la souveraine bonté; on possede le souverain bien; on goûte le souverain plaisse.

V A

Que c'est une chose agréable, Que d'espérer l'éternité, Qui cansale en l'adversité, Et rend le mai plus supportable!

Le Ciel seut nous est désirable, Seut sejour de félicité, Ici-bas la prospérité, N'est ni solide, ni durable,

Quittons donc cea plaisira mondains, Si méprisables & si vains; Le Ciel soit toute notre envie.

C'est en Dieu qu'il faut a'éjouïr, Vivons, vivons pour l'autre vie, Et puis montons pour en jouïr.

## ·\$. II.

## Des TRIBUNS du Pouple Romain.

Saiza ans après que les Rois eurent été chaffés, le Peuple Romain, s'imaginant être foulé par les Patriciens, fortit de Rome, & se renra fur le Mont-Sacré, de l'autre côté de l'Anio, d'où l'on ne put le faire revenir, qu'il n'eût obtenu qu'on éliroit du Corps des Plébéiens, ou du commun Peuple, des Magistrats apellés Tribuns du Peuple, pour plaider constamment la cause du Peuple dans le Sénat, & qui auroient le pouvoir de s'oposer aux Décrèts du Sénat, en cas qu'ils le jugeassent convenable. Au commencement on ne créa que deux Tribuns du Péuple, mais ils eurent bientôt pris trois Collègues, afin de faire le nombre de cinq. Trente six ans après, on créa dix Tribuns du Peuple, lequel nombre continua dans la suite.

Or quoique cet Office fut au dessous des autres en rang & en honneur, cependant les Tribuns du Peuple avoient un très-grand pouvoir, ou pour mieux dire, un pouvoir souverain, en ce qu'étant soutenus per la multitude, ou le commun peuple, ils pouvoient sisément résister aux Consuls, & à tout le Sénat. Ce sur pour cette raison que tous les Césers se revétirent tous les ans du pouvoir des Tribuns du Peuple, sans vouloir en porter le nom. Ils ne sirent cela que pour s'acquérir, par le moyen d'un titre spécieux, un pouvoir & un Empire absolu sur les Consuls & sur le Sénat.

# S. III.

Ca qu'il y a à éviter dans la Raillerie.

IL FAUT Éviter avec soin mois choses dans la raillerie. La saleté des paroles, soit directement, soit par équivoque, la médisance, & le reproche piquant d'une vérité honteuse. La prêmière est d'un esprit bas; la seconde est d'un méchant homme, & la troissème est d'un fou imprudent. La prémière attire du mépris sur celui qui la prosère. La seconde sait craindre sa societé; & la troissème lui produit un ennemi irrésponciliable. Car il n'y a point d'injures qui demeu-

demeure si profondément enracinée dans la mémoire, que celles qui se font par la voie de la plaisanterie maligne, & sur-tout parmi les Grands, qui en portent une plaie incurable dans le cœur.

## §. IV.

Du Polype d'eau douce.

dans les foises, a quelque raport avec celle d'un grain de semence de Dent-de-Lion. Il se tient ordinairement fixé par son extrémité à quelque corps, sans en bouger que rarement. On ne lui aperçoit rien qui ait la figure d'un être snimé. Si on le coupe en deux, & même en trois parties, chaque partie recroit & devient ee qu'êtoit le tout, & l'on a deux ou trois animaux pour un. Les petits lui fortent des côtés, par une espèce de végétation lente & insensible; &, après être crus ainsi pendant un certain tems, comme des branches, & avoir souvent poussé eux-mêmes d'autres petits, ils se détachent enfin de la Mère & en vivent séparés.

## §. V.

LE MÉRITE TRANQUILE EST TOUJOURS QUELIE.

FABLE.

De la Pie & du Pinçon.

Margot \* la pie étoit dans une cage, A côté d'un jeune pinçon.

" Margor, diminutif tiré de Marguerite.

Celui-

Celui-ci tous les jours répétoit sa chanson; On se plaisoit à son ramage.

Margot de son maudit jargon.

Etourdissoit les gens de la maison.

Dès le matin la \* Peronelle,

Commençuit son \*\* sabat, crioit: A déjeuner,

Et ne cessoit d'importuner.

Pour avoir la paix avec elle,

Il faloit la \*\*\* soûler. Notre Musicien,

Chantoit, & ne demandoit rien.

Chacun disoit: vraiment il chante bien:

Mais ce Chantre agréable,

Dans son petit garde manger,

N'avoit souvent rien à \*\*\*\* gruger,

On oublioit l'Oisillon misérable.

Pas un seul grain de mil: si bien qu'un beau matin, Le Maître négligent le trouve mort de faim.

Sans-cesse l'importun demande, sollicite, On le trouve par-tout, & l'on n'entend que lui. C'est ainsi qu'on obtient les saveurs aujourd'hui; Et l'on va rarement au devant du mérite.

§. VI.

<sup>\*</sup> Perenelle, nom inventé pour défigner use femme de peu d'esprit.

of Sabat, bruit importun, tel que celui que font, à ce qu'on dir, les forcières dans leurs affemblées nocturnes.

<sup>\*\*\*</sup> Souler, donner essez à manger, remplir la panse.

<sup>\*\*\*\*</sup> Gruger ou manger, en allemand knabern.

## , Ş. VI.

#### Des RABBINS.

LES DOCTEURS des Juifs furent les Rebbins & les Scribes. Ils ne prirent d'abord aucun titre pour se distinguer. Ce ne fut que vers la Naissance de Jusus-Christ que l'on donne aux Savans, qui se piquoient de savoir la Loi, la qualité de Raban. Le titre de Rabbi vint enfuite. Il fignifie en Hébreu un homme doué de toutes fortes de Sciences; car Rab dans cette Langue signifie grand. De ces deux titres le premier est le plus glorieux selon les Juifs, mais l'un & l'autre se donnent à ceux qui font profession de Sagesse & de Science. Les Rabbins avoient fort bonne opinion d'eux mêmes, & ils ne faisoient pas de façon de s'élever au-desfus des autres hommes, sans excepter les Roismêmes: car ils disoient ordinairement que le Rabbin l'emporte sur le Roi, & le Roi sur le Grand-Prêtre ou Souverain Sacrificateur. raison est que quand un Sage meurt, il est difficile de lui trouver un successeur, au lieu, que, quand le Roi mouroit, le prémier des Israëlites pouvoit remplir fa placei

#### §. VII.

CARACTERES DE CE SIÈCEE. Foiblesse de cersaines personnes d'espris.

IL Y A EU de tout tems de ces gens d'un bel esprit, & d'une sgréable littérature, esclaves des des Grands, dont ils ont épousé le libertinage & porté le joug toute leur vie, contre leurs propres lumières, & contre leur conscience. Ces hommes n'ont jamais vécu que pour d'autres hommes, & ils semblent les avoir regardés comme leur dernière sin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs yeux, de paroître tels qu'ils étoient peut-être dans le cœur, & ils se sont perdus par désérence ou par soiblesse. Y a t-il donc sur la terre des Grands assez grands, & des Puissans assez puissans pour mériter que nous croyions & que nous vivions à leur gré, selon leur goût & leurs caprices; & que nous poussions la complaisance plus loin, en mourant, non de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantage?

## §. VIII.

## De la Transpiration.

pes Philosophes curieux jusques à péfer & leur propre corps, & la nourriture qu'ils prenoient, & le superflu qui passoit sans se changer en suc, ont découvert que la plus grande partie des alimens devoit se dissiper par des voies imperceptibles, & c'est cette dissipation imperceptible, causée par le chaleur naturelle qu'on nomme transpiration.

Des personnes saines ont transpiré l'hyver jusques à 50 onces en 24 heures. Après 30 ans d'expériences sur la transpiration Sanctorius, Médecin Italien, dit qu'ordinairement de huit

livres.

livres de nourriture, il s'en dissipe environ cinq par la transpiration. Ce Médecin prenoit ses repas dans une chaise suspendue en lair, à la hauteur d'un doigt, environ, par un contrepoids, qui la tenoit dans cet état; jusques à ce qu'il eût pris précisément sa juste quantité de nourriture. Le mouvement de cette balance, où le Médecin, d'une patience inimitable, passa une partie de sa vie, lui marquoit exactement combien il avoir perdu de sa substance par la transpiration; & l'abaissement de la balance étoit le signal qui l'avertissoit, dès qu'il avoit assex mangé pour réparer cette perte, de quitter la table.

#### §. IX. SONNET.

Grand Dieu, tes jugemens sont remplis d'équités Toujours tu prends plaisir à nous être propice: Mais j'ai tant fait de mal, que jamais ta bonté, Ne peut me pardonner sans blésser ta justice.

Oui, mon Dieu, la grandeur de mon impieté, Ne laisse à ton pouvoir que le choix du suplices Ton intèrêt s'opose à ma selicité, Es sa clémence même attend que je périsse.

Contente ton désir, puisqu'il t'est glorieux:
Offense-toi des pleurs qui coulent de mes yeux:
Tonne, frape, il est tems; rends moi guerre pour guerre.

l'adore

J'adore en périssant la raison qui t'aigrit: Mais dessus quel endroit tombera le tonnerre, Qui ne soit tout couvert du Sang de Ja'sus-Christ?

## §. X

#### Des Préteurs chez les Romains.

A utre-fois, après que les Rois eurent été chasses de Rome, il n'y avoit point d'autres Magistrats que les Confuls. Mais comme ils étoient occupés à faire la guerre, & à d'autres affaires publiques, on créa un nouveau Magistrat, auquel on donna le nom de Préteur, pour rendre la justice à Rome. Dans la suite la ville s'augmentant de plus en plus, & y ayant un grand concours d'étrangers, on créa encore un autre Preteur, qui fut apellé. Prator peregrinus, le Juge des Etrangers, parce que c'étoit lui qui rendoit la Justice aux étrangers; au-lieu que le prémier, savoir celui qui rendoit la Justice aux Citoyens, s'apelloit Prator Urbanus, le Préteur, ou le Juge de la Ville, & étoit à peu près ce qu'est le Lieutenant Civil à Paris. Dans la suite on sit autant de Préteurs qu'il y avoit de Provinces sujettes à l'Empire Romain. Mais les crimes se multipliant, on établit des Jugemens publics, & on régla de quelles actions criminelles chaque Préteur devoit connoître. Il y eut à Rome huit Préteurs tout à la fois, depuis le tems de Sylla jusqu'à Cicéron. Jules-César en sit douze, Auguste seize; & l'Empereur Claude dix-huit. A l'égard de ceux qui rendoient la Justice dans les Provinces, ils s'apeloient plustôt Proprêteurs que Prêteurs, quoique le nom de Prêteurs ne laisse pas de leur être donné quelque-fois. On apelloit Pretoire le lieu où le Prêteur administroit la Justice.

## §. XI.

## De Sonome.

SODOME étoit la ville capitale de la Pentapole, qui servit pendant quelque tems de demeure à Loth, neveu d'Abraham, & dont les orimes monterent à un tel exces, que Dieu la fit périr par le feu du Ciel, avec trois autres villes voisines, Gomorre, Séboim & Adama, qui étoient aussi corrompues qu'elle. La plaine où elles étoient situées, qui étoit aparavant belle & fertile, comme un paradis terrestre, fut prémiérement enflammée par la foudre, qui mit le feu au bitume dont elle étoit remplie, & ensuite inondée par les eaux du Jourdain, qui s'y répandirent, & qui y formèrent la Mer morte, ou le Lac de Sodome, nomme aussi le Lac Asphaltite, à cause de l'asphalte ou bitume dont il est rempli.

On doute si elle étoit dans le terroir qu'occupe à présent cette mer, ou seulement sur son bord. Dans toute l'Ecriture Sainte la ruine de Sodome & Gomorre est réprésentée comme un des plus grands effets de la colère

de Dieu. Joseph dit qu'autour du Lac de Sodome & aux environs des villes qui furent autre-fois ruinées par le feu du ciel, le terrain est tout brusé, & qu'on y voit encore des effets de ce terrible incendie, & des restes de ges villes malheureuses. Les fruits qui y naifsent ont assez belle aparence, & paroissent à la vue bons à manger; mais ils sont remplis de cendre, & lors qu'on veut les ouvrir ilss'en vont en poussière.

Il semble donc que du tems de Joseph, les ruïnes des cinq villes subsistoient encore. Strabon parle aussi des ruïnes de Sodome, & de son circuit de soixante Stades, qu'on voyoit au

bord de la Mer-morte.

## §. XII.

De la Mer-morte, apellee autrement Mer ou Lac de Sodome, ou Lac Asphaltite,

cite, qui signifie bitume, à cause de la grande quantité de bitume qui s'y trouve. Nul poisson ne peut vivre dans ses eaux, & un homme n'y sçauroit que difficilement enfoncer, à cause de leur épaisseur & de leur pésanteur. Il s'élève quelque fois du fond du lac des morceaux d'Asphalte ou de bitume, de la grosseur d'un taureau ou d'une nasselle, que les Arabes des environs pêchent avec soin, ou le ramassent sur le bord, lorsque le vent l'y a poussé. Il sert à divers

usages dans la Médecine; autre fois on l'employoit pour embaumer les corps, sur tout en Egypte. Le vrai Asphalte ou bitume de Judée est resplendissant, de couleur de pourpre, & d'une odeur forte.

Comme les Hébreux donnent au bitume & au nitre le nom de Sel, ils donnent aussi à la Mer morte le nom de Mer julée. Galien dit qu'elle est non-seulement salée au goût, mais amère, & tellement imprégnée de sel, que eeux qui s'y ensoncent, en sortent chargés de saumure; & que si. l'on y jette du sel, il a de la peine à s'y fondre. Ensin on lui donne le nom de Mer-morte à cause que nul animal n'y peut vivre, & que si par hazard l'impétuosité de l'eau y jette quelque poisson, il meurt aussi-tôt, & surnage sur les bords du Lac.

Joseph donne au Lac de Sodome cinqcens quatre-vingt stades de longueur; c'est à dire environ vingt-deux lieues; & cent cinquante stades de largeur, c'est à dire environ cinq lieues.

§. XIII.

O'DE.

TIRE'E DU PSAUME XVIII.

Mouvemens d'une Ame qui s'élève à la connoissance de Dieu par la contemplation de ses Ouvrages.

> Les Cieux instruisent la Terre, A reverer leur Auteur.

> > Teut

Tout ce que leur globe enserre, Célèbre un Dieu Créateur. Quel plus sublime cantique, Que ce concert magnissque, De tous les célestes corps! Quelle grandeur infinie! Quelle divine harmonie, Résulte de leurs accords!

De sa puissante immortelle,
Tour parle, tout nous instruit.
Le jour au jour la révêle,
La nuit l'annonce à la nuit.
Ge grand & superbe ouvrage,
N'est point pour l'homme un langage
Obscur & mysterieux.
Son admirable structure,
Est la voix de la Nature,
Qui se fait entendre aux yeux.

Dans une éclatante voute, il a placé de ses mains; Ce Soleil, qui dans sa route; Eclaire tous les humains. Environné de lumière; Cet Astre ouvre sa cassière, Comme un Epoux glorieux; Qui dès l'aube matinale;

De

De sa couche nuptiale, Sort brillant & radieux.

L'Univers à sa présence,
Semble sortir du néant.
Il prend sa course & s'avance,
Comme un superbe Géant,
Bientôt sa marche séconde,
Embrasse le tour du monde,
Dans le cercle qu'il décrit;
Et par sa chaleur puissante,
La Nature languissante,
Se ranime & se nourrit.

O que tes oeuvres sont belles,
Grand Dieu, quels sont tes bienfaits!
Que ceux qui te sont fidèles,
Sous ton joug trouvent d'attraits!
Ta crainte inspire la joie:
Elle assure notre voie:
Elle nous rend triomphans.
Elle éclaire la Jeunesse,
Et fait briller la Sagesse,
Dans les plus foibles Ensans.

Soutien ma foi chancelante, Dieu puissant, inspire moi Cette crainte vigilante, Qui fait pratiquer ta Loi.

Loi

Loi fainte, Loi déstrable,
Ta richesse est présérable,
A la richesse de l'or;
Et ta douceur est pareille,
Au miel dont la jeune Abeille,
Compose son cher trésor.

Mais sans tes clartés sacrées,
Qui peut connoître, Seigneur,
Les foiblesses égarées,
Dans les replis de son cœur?
Prête-moi tes seux propices,
Viens m'aider à suir les vices,
Qui s'attachent à mes pas.
Viens consumer par ta slame,
Ceux que je vois dans mon ame,
Et ceux que je n'y vois pas.

Si de leur triste esclavage,
Tu'viena dégager mes sens,
Si tu détruis leur ouvrage,
Mes jours seront innocens.
J'irai puiser sur ta trace,
Dans les sources de ta Grace;
Et de ses eaux abreuvé,
Ma gloire sera connoître,
Que le Dieu qui m'a fait naître,
Est le Dieu qui m'a sauvé.

X 3

S. XIV.

5. XIV. Des Questeurs.

A QUESTURE étoit chez les Romains le prémier dégre d'honneur, par raport à l'âge, puisqu'elle pouvoit être demandée & exercée par de jeunes gens, même avant qu'ils cussent atteint l'age de trente ans. Le devoir des Questeurs étoit d'avoir soin des deniers publies; de porter à la Trésorerie l'argent qu'ils recevoient; d'en disposer lorsqu'il le faloit; d'en dresser des comptes, & d'en tenir de bons & de fidèles régistres. Au commencement c'étoit les Consuls qui en avoient le ménagement: mais le trésor public s'étant groffi, on établit deux Questeurs pour en avoir la conduite, à qui l'on donna le nom de Quaftores Urbani, Trésoriers de Rome. Dans le suite on ajouta à ceux-la deux autres Questeurs, pour accompagner les Consuls à la guerre. Et lorsque la République fut devenue plus puissante, on double le nombre des Questeurs, d'entre lesquels on en donna un par sort à chaque Gouverneur de Province, que le Gouverneur traitoit comme s'il eut été son fils; & en étoit respecté comme s'il est été son père; le fort étant regardé parmi les Romains comme une chose sacrée.

6. XV...

Il est dangereux pour la vertu de so samiliariser avec la beauté.

PARMI les prisonniers de guerre que Cyrus avoit faits sur les Babyloniens, il se trouva une

une jeune Princesse d'une rare beauté, qu'on avoit réservée pour ce Prince. Elle se nommoit Panthée, & étoit femme d'Abradate, Roi de la Susiane. Sur le récit qu'on fit à Cyrus de sa beauté, il refusa de la voir ; dans la crainte, di-Soit-il, qu'un tel objet ne l'attachât plus qu'il ne voudroit, & ne le détournat des grands desseins qu'il avoit formés. Cette grande retenue de Cyrus venoit sans doute de l'excellente éducation qu'il avoit reçue. Car c'étoit un principe chez les Perses, de ne parler jamais devant les jeunes gens de rien qui eût raport à l'amour, depeur que la violente inclination, qu'ils ont naturellement pour la volupté, jointe à la légèreté de lour age, ne fût réveillée par de tels discours, & ne les jettet dans les dernières débauches.

Araspe, jeune Seigneur de Médie, qui l'avoit en garde, ne se désioit pas tant de sa foiblesse, & prétendoit qu'on est toujours maître
de soi-même. Cyrus lui donna de sages avis,
en lui consiant de nouveau le soin de cetté
Princesse. J'ai vu, lui dit-il, beaucoup de perfonnes, qui se croyoient bien fortes, succomber néanmoins, comma malgré elles, à cette
violente passion, & avouer ensuite, avec honte
de douleur, que cette passon étoit un asservissement & un eschavage, dont on ne pouvoit plus
se rirer; une maladie incurable & au-dessus
des remèdes & dos ésorts humains; une sorte
de lien & de nécessité, plus dissicile à rompre
que les chaines de ser les plus sostes.

Ne

Ne craignez rien; reprit Araspe; je suis sur de moi, & je vous réponds sur ma vie que je ne serai rien de contraire à mon devoir. Cependant sa passion pour cette jeune Princesse sal-luma peu à peu, jusqu'à un tel point, que la trouvant invinciblement oposée à ses désirs, il étoit prêt de lui faire violence. La Princesse en-sin en donna avis à Cyrus, qui chargea aussi-tôt Artabaze d'aller trouver Araspe de sa part. Cet Officier lui parla avec la dernière dureté, & lui reprocha sa fauted'une manière propre à le jetter dans le désespoir. Araspe, outre de douleur, ne put retenir ses larmes, & demeura interdit de honte & de crainte, se croyest perdu. Quelques jours après Cyrus le manda. Il vint tout trem-blant. Cyrus le prit à part, & au-lieu des violens reproches auxquels il s'attendait, il lui parla avec douceur, reconnoissant que lui-même avoir eu tort de l'avoir imprudemment enfermé avec un ennemi si redoutable. Une bonte si inespérée rendit la vie & la parole à ce jeune Sei-gneur. La confusion, la joie, la reconnoissance, firent couler de ses yeux une abondance de larmes. "Ah! je me connois maintenant, dit-il, "& j'éprouve sensiblement que j'ai deux ames, "l'une qui me porte au bien, l'autre qui m'enatraine vers le mal. La prémière l'emporte aquand vous venez à mon fecours, & que vous "me parlez; je cede à l'autre & je suis vaincu "quand je suis seul?" Il répara avantageusement sa faute, de rendit enfuire des services confidérables à Cyrus. 6. XVI.

### §. XVI,

### EPITAPHE.

Cy gît qui fut de belle taille,
Qui savoit danser & chanter,
Faisoit des Vers vaille que vaille,
Et les savoit bien régiter.
Il parloit fort bien de la guerre,
Des Cieux, du globe, de la Terre,
Du Droit Civil, du Droit Canon;
Et connoissait assez les choses,
Par leurs effets & par leurs causes:
Etoit-il honnête homme? Oh! non,

#### &: XVII.

#### Des CENSEURS.

dérable parmi les Romains, & qui rendoit celui qui l'exerçoit redoutable, par le pouvoir qu'il avoit de punir ceux qui n'étoient pas de bonnes mœurs. Elle eut son prêmier commencement sous le sixième Roi; mais alors son office étoit plustêt d'examiner le nombre & les facultés des Citoyens que leurs mœurs. Les Consuls, qu'on créa pour remplir la place des Rois, l'exercêrent pendant quelque tems; mais la République s'accroiffant, on en sit un emploi à part, & on créa deux Censeurs, non-seulement pour faire le dénombrement du

Peuple, & s'informer du bien de chaque citoyen en particulier, mais aussi pour avoir
l'œil sur chacun d'eux, & punir les gens de
mauvaise vie. On établissoit de nouveaux Censeurs tous les cinq ans, & c'étoit jusqu'à ce
terme-là que leur puissance étoit continuée.
Mais dans la suite on jugea qu'il y auroit du
danger que deux personnes jouissent si longtems d'un tel pouvoir, c'est pourquoi la Censure sut réduite à un an, ou à un an & demi-

Comme les Censeurs avoient le pouvoir de punir les gens dont les mœurs étoient déréglées, on leur donne aussi le nom de Magistri Morum, Juges souverains des mœurs. Les marques d'infamie dont ils se servoient pour punir, étoient, de chasser un Sénateur du Sénat, d'ôter à un Chevalier son cheval de son anneau, & de faire mettre un citoyen du commun sur le rôle de ceux qui payoient les impots, après lui avoir êté le droit de bourgeoisse.

La Censure cessa sous les Célars. Elle sut pourrant quelque-fois rétablie, une fois sous Auguste, & une autre-fois sous le règne de Claudius. La raison pour laquelle elle ne continua pas toujours, c'est parce que les mauvais Princes craignoient que leurs mœurs ne sussent censurées aussi hien que celles des autres.

9. XVIII.

#### 6. XVIII.

#### Lo Raillour raillé.

Nixte voyant un jour dans la rue des penits Pères une bonne femme, qui conduifoit plusieurs anes devant elle, lui dit avec un air goguenard & railleur: Adieu, la mère aux anes: Adieu, Adieu, mon fils, lui répond la bonne femme. Nixte fut si sais de la repartie, qu'il croyoit déja que ses oreilles s'altongeoient, tant elles se dressèrent à sa tête.

#### 6. XIX.

### Mésures hinéraires les plus connues.

est de 125 pas géométriques. Parconséquent il en saut 20 pour saire une lieue commune de France, qui est de 2500 pas.

LE MILLE\*\* chez les Romains est de 2 Stades, ou de 1000 pas géométriques: un peu

moins d'une demi-lieue.

LA LIEUE des anciens Gaulois est de

1500 pas.

LA PARASANGE chez les Perses est ordinairement de 30 Stades, c'est à dire, d'une lieue & demie. Il y en a depuis 20 jusqu'à 60 Stades.

LE SCHOENE le plus commun chez les

Egyp.

Le Stade étoit proprement un espace, ou une carrière de 125 pas, ou l'on s'exerçoit à la course.

<sup>\*\*</sup> Ces milles s'apelloient ainfi, parce qu'ils étoient de mille pas, de 5 pieds chacun.

Egyptiens est de 40 Stades, & ainsi de deux lieues. Il y en a depuis 20 jusqu'à 120 Stades.

LA LIEUE COMMUNE de France est de 2500: LA PETITE de 2000 pas: LA GRANDE de 3000 pas. Quand on parle de lieues de France, on entend ordinairement les communes.

#### S. XX.

### Reproche efficace.

Auguste de le proièger. L'Empereur lui donna un de ses Courtisans pour le conduire chez les Juges. Le Soldat fut assez hardi pour dire à Auguste: "Seigneur, je n'en ai pas usé "de la sorte à votre égard, quand vous étiez en "péril dans la bataille d'Astium; moi-même j'ai "combattu pour vous. " En disant cet mots il découvrit les blessures qu'il avoit reçues. Ce reproche toucha tellement Auguste, qu'il alla lui-même au barreau désendre ce Soldat.

# 6. XXI.

#### ENIGME

Sans vivre je fais vivre & suis aimé de tous,

1) aucun amour pourtant je ne suis susceptible;

Je suis urile au sage & contente les sous,

Je corrompa les Esprits & suis incorruptible.

L'Argent.

**5.** XXII.

# S. XXII.

#### Des EDILES.

Es EDILES chez les Romains évoient ainsi apelles du mot Latin Ædes, qui fignifie batiment, édifice. Les premiers Ediles furent établis la même année que les Tribuns du peuple. C'étoient pour - lors des Officiers subalternes, destinés à exécuter les ordres des Tribuns, qui se déchargeoient sur eux du foin de quelques affaires moins importantes. Ils avoient l'intendance des édifices, tant publics que particuliers, d'où leur vint leur nom; celle des Jeux qu'on donnoit au Peuple; & celle de la police, qui les obligeoir de veiller à la sureté & à la propreté de la ville, à ce qui concerne les vivres, & a beaucoup d'autres foins pareils, dont on comprend que le détail devoit avoir beaucoup-d'etendue. Il fut ordonné aussi dans la suite que les Décrèts du Sénat, aussi tôt après qu'ils auroient été arrêtés par la Compagnie, feroient remis enre leurs mains, pour être déposés dans le Temple de Cêrès, afin que les Consuls ne fussent point Mattres d'y faire aucun changement. On élisoit les Ediles tous les ans au nombre de deux, dans le même assemblée que les Tribuns; & ils étoient toujours tirés du corps du Peuple.

Les Plébéiens demeurèrent seuls chargés des fonctions de l'Edilité, pendant l'Espace de cent-vingt-sept ans, jusqu'à l'an de Rome 388, que les Ediles ayant resusé de donner les Grands jeux,

jeux dont ils avoient peine à faire la dépense à leurs propres frais, les jeunes Patriciens offrirent de honne grace & avec joie de s'en charger, à condition qu'on leur accorderoit les honneurs de l'Edilité. Leur offre fut acceptée avec de grandes marques d'appobation & de reconnoissance. & il fut ordonne par un décret du Sénat que tous les ans on procéderait à l'élection de deux Ediles tirés du corps des Patriciens. Ainsi il y eut, depuis ce tems-là, deux sortes d'Ediles à Rome. Les uns furent apellés Ediles Plébéiens; les autres Ediles Curules; parce qu'ils avoient le droit de la chaise curule, ornée d'ivoire, & qui se plaçoit sur le char dans lequel ils se foisoient porter! distinction attachée aux grandes charges de la République.

Jules-César ajouta, pour avoir l'inspection fur les Blés, deux Ediles, qui furent nommés par cette raison Céréales. Mais ceux-ci ne sont venus que fort tard, & sont peu connus dans

l'Histoire.

Il est difficile de définir au juste la différence des fonctions de ces deux prémières sortes d'Ediles. Cicéron dans une de ses harangues marque les sonctions des Ediles Curules qui étoient les principales, & il les réduit à l'intendance des Jeux, qu'on célébroit en l'honneur de différentes Divinités, au soin des Edifices sacrés, & à la police générale de la ville. Ensuite il raporte les distinctions d'honneur accordées aux Ediles, telles qu'étoient le droit de dire son avis dans le Sénat.

Digitized by Google

Sénat, non suivant la date de sa réception dans la Compagnie, mais dans un rang plus honorable; la robe bordée de pourpre, la chaise curule, le droit d'image \*, si propre à illustrer les samilles dans la postérité; tous privilèges attachés à l'exercice des grandes charges de l'Etat. Ainsi il est vraisemblable que les Patriciens n'avoient pris dans l'Edilité que ce qu'elle avoit de plus important pour le bien-public, & de plus honorable pour eux; & les trois objets que nous présente le passage de Cicéron paroissent assez de ce genre. Ils avoient sans doute laissée aux Ediles Plébésens le soin des choses d'une moindre importance.

\* Les Romains dont les ancêtres avoient possédé des charges Curules, rangeoient leurs portraits, dans leurs Salles, & on les portoit en pompe dans les funérailles.

#### 6. XXIII.

Du Narval, ou de la Licorne de Mer.

Patre baleine, armée d'une corne d'ivoire de cinq ou six pieds, quelque-fois de plusieurs aunes de long, au côté gauche de la mâchoire. Ce sont ces cornes qu'on trouve dans les cabinets des curieux, & qu'on a fait passer si longtems pour des cornes de licorne \*, animal chimérique, ou du moins qu'on n'a pas encore pu retrouver, s'il a êté connu autre-fois.

§. XXIV.

Ce qui est dit dans la Bible de la Licorne est toute sutre-chose que ce qu'on entend par-là.

## J. XXIV.

Un Prince doit aimer le travail. Danger des Princes inapliqués.

Le Gouvernement d'un Etat demande une attention continuelle, dans le Prince qui en est chargé, pour n'être point surpris par la multitude & la varieté des affaires dont on est à tout moment accable: mais les Princes paresseux, ou qui aiment trop à se divertir, se délivrent d'embarras autant qu'ils peuvent, & ne font qu'effleurer les affaires les plus importantes.

Théodose le Jeune étoit à peu près de ce carastère. Prince indolent & qui négligeoit les choses qui demandoient de l'attention & du soin, il avoit accoutumé, pour se délivrer de la peine, de signer, sans se donner la peine de les lire, toutes les Requêtes qu'on lui présentoit, & sans examiner ce qu'elles contenoient: cette négligence auroit pu àvoir des suites très sacheuses. Pulchérie, sœur de l'Empereur, voulut le guérir de son indolence: elle sui sit présenter une Requête, par laquelle l'Empereur consentoit à livrer l'Impératrice son Epouse comme une Esclave. Cette méprise dont on lui sit voir la conséquence, le sit rentrer en lui même, & le rendit plus attentis.

4. XXV.

## §. XXV.

# Grandeur d'ame de Vespasien.

N n'offense pas impunément celui qui est revetu de la souveraine puissance, mais quand il sait se modérer dans de certaines occasions, où son amour-propre est blessé, il mérite de grandes louanges. L'Empereur Vespassen ne voulut point se venger de l'un de ses anciens amis qui parloit mal de lui, & qui tachoit de le décrier. depuis qu'il fut sur le Trône. Vespasien ne sit pas semblant de favoir les mauvais discours qu'il renoit à son préjudice, il se contenta de lui dire, Qu'il le prioit de se ressouvenir de leur ancienne amitié. Cette modération mérite sans doute de grandes louanges; car c'est une affaire bien delicate que de blesser l'autorité d'un homme qui peut tout, & comme le disoit le Philosophe Favorin, qui commande à trente Légions.

### S. XXVI.

#### EPIGRAMMES.

Sur une femme fardee.

L' autre jour Alison partit si follement,
Pour un long & fâcheus voyage;
Que sortant de chez elle avec empressement,
Elle oublia ses gands, ses dents & son visage.

#### AUTRE

CLORIS quitte & reprend par un certain mystère, Jeune & vieille peau tour à tour;

Tome II.

Et la Cloris de nuit seroit bien la grandmère, De la Cloris de jour.

#### 6. XXVII.

#### LE SOLDAT DEVALISE.

UN SOLDAT ayant été dévalisé par les ennemis, fit contre eux, pour s'en venger, une si courageuse entreprise, qu'il s'y enrichit considérablement. Lucullus l'estimant beaucoup à cause de cette astion, le voulut employer à quelque expédition où il y avoit un grand péril à essuyer, & en même tems une grande gloire à acquérir: Employez y, lui dit-il, quelque misérable Soldat dévalisé.

Il arrive souvent que l'extrême nécessité est le mobile de ces actions que nous apellons héroiques.

#### 6. XXVIII.

Manière ingénieuse de se défaire d'un Monstre.

L'HISTOIRE des Chevaliers de Malthe fait mention d'une bête horrible qui désoloit une contrée de l'Isle de Rhodes. C'étoit un serpent affreux, couvert d'écailles, excepté sous le ventre. Le Chevalier de Gozon en sit faire, en bois ou en carton, une figure fort ressemblante. Il dréssadeux jeunes dogues, & il les accoutuma, non-seulement à voir la figure fort ressemblante, mais encore à se lancer sur elle, & à la faisir sous le ventre. Quand il vit ses dogues drésses à ce genre de combat, il eut l'audace d'attaquer le monstre avec ses dogues aguerris. Le Chevalier

fut renversé d'abord; mais ses dogues ne voyant rien de nouveau pour eux, se jettèrent, sans être effrayés, sous le ventre de l'animal terrible. Ils s'attachèrent à l'endroit par cù il étoit accessible; ils le déchirèrent sans sacher prise; & le Chevalier, après avoir pensé périr dans le combat, vint à bout enfin, avec le secours de ses dogues, de terrasser le monstre & d'en délivrer le pays.

## §. XXIX. Desintèressement invincible.

Action du grand Scipion en Espagne, lorsqu'il ajouta à la dot d'une jeune Princesse qu'il avoit fait prisonnière la rançon que ses parens avoient aportée pour la racheter, ne lui a fait guères moins d'honneur que ses plus fameufes conquêtes. Une action toute pareille du Chevalier Bayard ne mérite pas moins de louange. Quand Bresse fut prise d'assaut sur les Vénitiens, il avoit sauvé du pillage une maison, où il s'étoit retiré pour se faire panser d'une blessure mortelle qu'il avoit reque au siège, & avoit mis en sureté la Dame du logis, & ses deux jeunes filles qui y étoient cachées. A son départ cette Dame, pour lui marquer sa reconnoissance, lui offrit une boîte où il y avoit deux mille einq cens ducats qu'il refusa constamment. Mais voyant que son refus l'affligeoit d'une manière sensible, & ne voulant pas laiffer son hôtesse mal-contente de lui, il consentit à recevoir son present, & Y 2 ayant

Digitized by Google

ayant fait venir les deux jeunes filles pour leur dire adieu, il donna à chacune d'elles mille ducats, pour aider à les marier, & laissa les cinq cens qui restoient, pour être distribués à des Communautés qui avoient été pillées.

### S. XXX.

# ODE.

Les contentemens d'Ariste.

Loin de la Cour & de l'envie, Je passe doucement la vie, Charmé du concert des oiseaux; Et parmi les lys & les roses, Les bois, les zéphits & les eaux, Me tiennent lieu de toutes choses.

Par tout je me fais ouverture:

Et mon esprit voit la structure,

Et l'ordre de cet Univers:

Je vois les Cieux, la Terre & l'Onde,

Et comme des accords divers,

Font naître & font mourir le monde.

Ma nef, par les vents emportée, Sonde les antres de Prothée, Et le fécrèt des flots amers; Je trouve des vertus cachées, Aux profonds abymes des mers, Que jamais homme n'a cherchées.

De

De ce théatre de l'orage,
Poussé d'un généreux courage,
Je m'élève au dessus des cieux;
Là j'adore la beauté pure,
Qui domine sur tous les Dieux,
Et fait les loix de la Nature.

Mon bonheur n'est il pas extrême?
Je n'ai pour objet que Dieu même;
Le Soleil est plus bas que moi:
Sous mes pieds je vois la fortune,
Et la pompe du plus grand Roi,
Me semble une pompe importune.

Heureux qui gonte ces délèces, Exemt des chagrins & des vices, Attachés aux frêles plaisirs! Sans prendre d'injuste licence, Il est maître de ses désirs, Et jouit de son innocence.

Dans les forêts & dans les plaines,
Sous (es pas naissent des fontaines,
D'où coulent le lair & le vin;
Et par-tout ses vertus divines,
Désarment l'aspic de venin,
Et la Rose de ses épines.

Dieu retrace en lui son amage, Er fait que tout lui rend hommage,

Su

Sur l'un & sur l'autre élément; C'est pour lui que le jour éclaire, Et les flambeaux du firmament, Ne s'allument que pour lui plaire,

Conronné des mains de la Gloire, Il verra chanter sa victoire, Par le monde qu'il a domté: Et pour comble de ses louanges, Il aura la félicité, Comme il a la vertu des Anges.

#### 6. XXXI.

Réponse pleine de bonté & spirituelle de Henri b Grand à des Catholiques zélés.

Quel Ques Catholiques zélés se plaignirent un jour à Henri le Grand, de ce que les Résormés avoient bâti un temple à Charanton, disant que cela étoit contre l'Edit, par lequel il seur étoit désendu d'en bâtir aucun plus proche de Paris, que de cinq lieues. Le Roi les ayant écoutés, leur parla ainsi: Voilà une chose à quoi je rémédierai tout à cette heure. Je veux que s'on compte à l'avenir cinq lieues de Paris à Charanton.

#### 6. XXXII.

Excellente éducation des anciens Perses.

Le BIEN-PUBLIC, l'utilité commune, etoit le principe & le but de toutes les loix des

des anciens Perses. L'éducation des enfans étoit regardée comme le devoir le plus important & la partie la plus essentielle du gouvernement. On ne s'en reposoit pas sur l'attention des pères & des mères, qu'une aveugle & molle tendresse rend souvent incapables de ce soin: l'Etat s'en chargeoit. Ils étoient élevés en commun, d'une manière uniforme. Tout y étoit réglé, le lieu & la durée des exercices, le tems des repas, la qualité du boire & du manger, le nombre des maîtres, les différentes sortes de châtimens. Toute leur nourriture, aussi-bien pour les enfans que pour les jeunes gens, étoit du pain, du cresson & de l'eau; car on vouloit de bonne-heure les accoutumer à la tempérance & # la fobrieté: & d'ailleurs cette forte de nourriture simple & frugale, fans aucun mélange de sauces ni de ragouts, leur fortifioit le corps, & leur préparoit un fond de santé, capable de soutenir les plus dures fatigues de la guerre, jusques dans l'àge le plus avancé.

Ils alloient aux écoles pour y aprendre la Justice, comme ailleurs on y va pour a prendre les Lettres & les Sciences; & le crime qu'on y punissoit le plus sévèrement, étoit l'ingratitude.

La vue des Perses dans tous ces sages établissemens étoit d'aller au devant du mal; persuadés qu'il vaut bien mieux s'apliquer à prévenir les fautes qu'à les punir. Au lieu que dans les autres Etats on se contente d'établir des punitions contre les mêchans, ils tâchoient de faire enforte que parmi éux il n'y cût point de méchans.

#### §, XXXIII,

L'homme content.

O Mort! quand tu feras ta ronde,
Epargne le Sieur de Torci;
Chez lui tout rit, & tout abonde,
Il n'a ni peine; ni fouci,
Que feroit-il en l'autre monde?
Il est si bien en celui-ci.

#### S. XXXIV.

### Des Monnoies auciennes,

nier Romain, nous doit servir de règle pour connoître la valeur de toutes les autres monnoies. On la fait monter à dix sols de France, quoiqu'il y ait des Auteurs qui lui assignent une autre valeur. Nous nous en tiendrons à celle de dix sous, parce que cette manière de compter est la plus facile, & par conséquent la plus propre parmi les jeunes gens. Je prens ici notre monnoie en sixant le Marc à vingtsept livres, ce qui est regardé par la pluspart des Nations de l'Europe comme le prix intrinséque de l'argent.

Monnoies Grecques.

L'OROLE Attique est la sixième partie d'une dragme Attique.

Digitized by Google

Ou d'Athènes,

LA DRAGME OU DRACHME Attique est composée de six oboles. Elle répond au denier Romain, & vaut dix sols ou sous de France.

LE DIDRAGME étoit deux dragmes.

LA MINE Attique vaut cent dragmes, & par conféquent so livres de France.

LE TALENT Attique vaut soixanté mines, & par conséquent trois mille livres de

France.

LA MYRIADE est un mot Gree qui signifie dix mille. Ainsi une Myriade de dragmes signifie dix mille dragmes, & vaut 5000 livres.

LE STATER Attique étoit une monnoie d'or du poids de deux dragmes, qui vasoiént vingt dragmes d'argent, & par consequent dix livres de France.

LE DARIQUE, monnoie d'or des Perses, & celle qui portoit le nom de Philippe, Roi de Macédoine, Philippei, étoient de la même valeur que le Stater Attique.

LE SICLE, monnoie des Hébreux, valoit quatre dragmes Attiques, c'est à dire 40 Sols.

Le Sicle du Sanctuaire étoit un Sicle de bon poids, & de bon argent, tel qu'on le gardoit dans le Sanctuaire, pour servir de modèle.

On trouve encore le Sicle Hébreu dans les cabinets de quelques curieux. Il avoit d'un côté un vale qu'on croit réprésenter l'Urne de la Manne, ou l'Encensoir d'Aron, avec ces paroles aurour, en caractères Samaritains; Le Sicle d'Ifraël, & de l'autre une fleur épanoure, qui Y 5 femble

femble être la Verge d'Aaron, qui fleurit, avec ces paroles autour: Jerusalem la Sainte.

Monnoies Romaines.

L'As Romain, autrement apellé, libra, livre, ou pondo, étoit dans son origine la dixième partie du denier Romain, & faisoit un sol de France.

LE PETIT SESTERCE, Sestertius, ou nummus, étoit la quatrième partie du denier Romain, & valoit deux fols & demi de France.

LE DENIER étoit une petite pièce d'argent, qui valoit dix as, quatre sesserces, & par

consequent dix sols de France.

LE GRAND SESTERCE, c'est à dire Sestortium, au neutre, signifie une somme qui valoit 1000 petits sesserces, 250 deniers Romains, 125 Livres de France.

La proportion de l'or à l'argent a fort varié dans tous les tems. On peut s'en tenir à celle de dix à un pour l'Antiquité. Ainsi un talent d'argent vaut trois mille livres; un talent d'or trente mille livres. Maintenant la proportion de l'or à l'argent est à peu près de quinze à un.

Il est à remarquer que les Anciens dans leur commerce, & dans leurs payemens, ne comptoient pas les pièces, ils les pesoient, & les mêmes leur servoient de poids & de monnoie. Elles étoient de l'un de ces trois métaux, de Cuivre, d'Argent & d'Or. Mais on désignoit par le nom de Cuivre toute sorte de monnoie, de quelque métal qu'elle sût, comme nous apellons en général de l'Argent, toute sorte de somme, de

igitized by Google

de quelque matière qu'elle foit: la raison en est qu'on estimoir l'argent par le poids du Cuivre.

### §, XXXV.

# Paresse insigne.

Y A-T-IL jamais rien eu de plus ridicule & de plus lâche, qu'un certain Sagaris Meriandinus, dont parle Athénée, qui pendant toute sa vie, qui fut assez longue, sit mâcher par sa nourrice les morceaux dont il se nourrissoit, parce qu'il étoit si paresseux, qu'il ne vouloit pas prendre la peine de les mâcher lui-même? Nous avons de fréquens exemples de cette paresse. Combien de gens qui se siant sur leurs domestiques, semblent avoir perdu l'usage des pieds, des jambes, des bras & des mains.

Diogène dit à un homme qui se faisoit moucher par son valet: Qu'ik ne lui manquoit pour être heureux que d'avoir perdu les mains, afin de se faire moucher aussi.

# §. XXXVI.

# Manque de parole.

Tu ne le tiens aucunement:

Avant que de promettre il faut du jugement,

Et quand on à promis il faut de la mémoire.

6. XXXVII.

### §. XXXVII.

Origine du titre de Dauphin, que porte le fils aine du Roi de France.

DAUPHIN est le titre que porte le prémier fils du Roi de France, durant la vie de son père. Ce mot tire son nom de Dauphine province de France. Les Princes du Dauphiné se nommoient auparavant Comtes d'Albon ou de Grénoble, puis Comtes de Vienne, jusques vers l'an 1120, que Gui au Guigne VIII. prit le nom de Dauphin. Voici comme Guillaume, Chanoine de l'Eglise de Grénoble, raporte l'origine de ce nom. Il est vrai-semblable, dit-il, que ce Gui VIII, Comte de Vienne choisit le \* Dauphin pour sa devise, qu'il en fit le timbre de son casque, qu'il en chargea sa cotte-d'armes & qu'il en mit la figure fur la housse de son cheval, en quelque occasion célèbre. It se fit distinguer entre tous les autres par son adresse & par sa valeur, & delà il fut spelle le Comte du Dauphin & le Comte Dauphin. Ce nom qui lui fut agreable, le devint aussi pour ses descendans, qui prirent le titre de Dauphin, & nommerene leur État le Dauphine.

Guigue XII, Dauphin, ou Prince du Dauphiné, étant mort d'une blessure qu'it avoit reçue au siège de la Perrière, son frère Humbert II. lui succéda en 1333.

Ce Humbert avoit épouse en 1332. Marie de Baux. De ce mariage it eur un fils qu'il nomma

Andrė:

<sup>\*</sup> Sorte de gros poisson.

André: mais à peine étoit-il forti du berceau, que se jouant avec lui à une fenêtre de son palais de Grénoble, qui regardoit sur l'Isère, il le laissa échaper & tomber dans ce fleuve. Depuis il fut déclaré Général de la Croisade contre les Infidèles, & passa dans la Grèce, mais sans y faire de grands progrès; 'car ce qu'il avoit de courage n'étoit pas soutenu de beaucoup de conduite. A son retour, songeant à quiter le monde, il donna le Dauphine au Roi Philippe de Valois, qui en investit son petitfils Charles. Cette donation qui avoit été faire l'an 1343, fut confirmée l'an 1349, à condition: que les fils aines du Roi de France porteroient le titre de Dauphin, & les armes du Dauphiné, écartelées avec les armes de France.

# §. XXXVIII. Eloge de l'Ane.

brillantes, mais il les a bonnes. Si l'on s'adresse d'autres animaux pour les services distingués, celui-ci fournit au moins les plus nécessaires. Il n'a pas la voix tout-à-fait belle, ni l'air
noble, ni des manières fort vives: mais une belle voix est un mérite bien mince parmi des gens
solides. L'air noble est remplacé chez lui par
une douce & modeste contenance. Et au lieu
de ces manières si turbulentes & si irregulières
du cheval, qui incommodent souvent plus qu'elles ne plaisent, l'âne a une saçon d'agir toute naï.

ve & toute simple. Point d'air rengorgé, point de suffisance: il va uniment son chemin. Il ne va pas bien vîte: mais il va de suite & long-tems. Il achève sa besogne sans bruit: il vous rend ses services avec persevérance, & ce qui est un grand point dans un domestique, il ne les sait point valoir.

Nul aprêt pour son repas: le prémier chardon en fait l'affaire. Il ne se croit rien dû: on ne le voit jamais dégouté, ni mécontent: tout ce qu'on lui donne est bien reçu. Il goûte trèsbien les meilleures choses, & se contente honnêtement des plus mauvaises. Si on l'oublie & qu'on l'attache un peu loin de l'herbe, il prie son maître, le plus patétiquement qu'il est possible, dé pourvoir à ses besoins. Bien est il juste qu'il vive. Il y emploie toute sa rhétorique. Sa harangue saite, il attend patiemment l'arrivée d'un peu de son ou de quelques seuillages inutilles. A peine a-t-il achevé son repas à la hâte, qu'il reprend sa charge, & se remet en marche sans réplique ni murmure. Voilà certainement des manières estimables.

Où en seroient réduits les vignerons, les jardiniers, les maçons & la pluspart des gens de campagne, c'est à dire, les deux tiers des hommes, s'il leur faloit d'autres hommes ou des chevaux pour le transport de leurs marchandises & des matières qu'ils emploient? L'âne est sans-cessée à leur secours. Il porte le fruit, les herbages, les peaux des bêtes, le charbon, le bois, la tuile.

tuile, la brique, le plâtre, la chaux, la paille & le fumier. Tout ce qu'il y a de plus abject est son lot ordinaire. C'est un grand avantage pour cette multitude d'ouvriers, & pour nous, de trouver un animal doux, vigoureux & infatigable, qui sans frais & sans orgueil remplisse nos villages & nos villes de toutes sortes de commodités. Une comparaison achèvera de nous saire mieux sentir l'utilité de ses services, & de les tirer en quelque sorte de leur obscurité.

Le cheval ressemble assez à ces nations, qui aiment le brillant & le fracas; qui fautent & danfent toujours; qui s'occupent beaucoup des dehors, & qui mettent de l'enjoûment par-tout. Elles sont admirables dans les occasions distinguées & décisives: mais souvent leur seu dégénère en fougue. Elles s'emportent: elles s'épuisent & perdent leurs plus beaux avantages, faute de ménagement & de modération.

L'âne au contraire ressemble à ces peuples naturellement épais & pacifiques, qui connoissent leur labourage & leur commerce, & rien de plus, vont leur train sans distraction, & achèvent d'un air sérieux & opiniatre tout ce qu'ils ont une fois entrepris.

### S. - XXXIX.

#### ENIGME.

Je suis un soible Corps, sans tête, pieds, ni mains, Et je suis toute sois à chacun nécessaire;

J'accom-

J'accompagne un tombéau le moindre des humains, Et rerourne avec lui dens le sein de ma mère.

La chemise.

## §. XL.

## Sur Lés Critiques.

Zoile ayant dédié à Philadelphe, Roi d'Egypte, un livre, fait contre les Ouvrages d'Homère, dans l'espérance d'en obtenir une grande récompense; ce Roi, pour le tourner en ridicule, lui dit: Qu'il n'étoit pas nécessaire qu'il lui fît du bien; parcequ'un homme, qui en savoit plus qu'Homère, qui avoit fait subsisser tant de gens, ne pouvoit pas manquer de quelque-chôse.

## §. 'XLI.

Des Aqueducs de la ville de Rome.

Un Aquenuc est une construction de pierre, faite dans un terrain inégal, pour conferver le niveau de l'eau, & la conduire par un canal d'un lieu à un autre. Il y a des Aqueducs sous terre, & d'autres qui sont portes

par des arcades.

Les Aqueducs étoient une des merveilles de Rome. La grande quantité qu'on y en avoit construits, les fraix immenses pour faire venir des eaux de plusieurs endroits, éloignés de trente, quarante, soixante milles, & encore plus, sur des Arcades, ou continuées jusqu'à Rome, ou supléés par d'autres travaux; tout cela nous surprend & nous étonne, d'autant plus que nous

n

ne sommes point accoutumés à faire de si hardies entreprises, ni à acheter si chèrement la commodité publique. Si l'on considère, dit Pline, la quantité incroyable d'eaux qu'on avoit fait venir à Rome pour l'usage du Public, pour les fontaines, les bains, les viviers, les maisons particulières, les jardins, les maisons de campagne; si l'on se représente des arcades construites à grands frais, & conduites pendant un très long espace de chemin, des montagnes coupées, des rochers percés, des vallées profondes, comblées, 'on avouera qu'il ne s'est rien vu de plus merveilleux dans l'Univers. Pline fait mention dans le même endroit, d'un Aqueduc achevé par l'Empereur Claude, conduit à Rome pendant l'espace de quarante milles, & qui y portoit de l'eau jusques sur les montagnes les plus élevées; ouvrage qui revenoit à des sommes immenses.

Les Romains, pendant plus de quatre cens quarante ans se contentèrent des eaux que leur sournissoit le Tibre, les puits, les sontaines de la ville, & celles qui se trouvoient dans le voisinage. Mais la ville s'étant considérablement augmentée par le nombre des habitans, & par l'étendue du terrain, on sut obligé d'y faire venir des eaux de loin, par le moyen des Aqueducs. Plusieurs Censeurs & Ediles se signalèrent, comme a l'envi, par des travaux si utiles & si magnisques. Mais Agrippa, qui étoit tout-puissant, auprès de l'Empereur Auguste enchérit infiniment sur tous ceux qui l'avoient précédé. Il sit cent tren-

Tome II.

te réservoirs, pour contenir les eaux, cent cinq fontaines pour l'usage des citoyens, sept cens abreuvoirs pour les chevaux & les autres bêtes de somme. Et pour décorer tous ces ouvrages, il y répandit trois cens statues d'airain ou de marbre: magnificence vrasment estimable, quand elle est ainsi jointe & mariée avec l'utilité.

On n'entreprend rien aujourd'hui de pareil à ces grands ouvrages, dont la beauté & la grandeur nous paroissenr, par les précieux re-Ites, qui s'en sont conservés jusqu'à nous, au dessus même de ce qu'on en trouve dans les livres. On voit encore en divers endroits de la campagne de Rome de grands restes de ces Aqueducs, des arcades continuées pendant un long espace, au-dessus desquelles étoient les canaux qui portoient l'eau à la ville. Ces arcades font quelque-fois d'une grande hauteur, solon que le terrain l'exigeoit. Il y a quelque-fois des Aqueducs à deux arcades l'une sur l'au-tre; & cela de crainte que la trop grande hau-teur ne rendit la structure moins solide. Ils font ordinairement de brique, si bien cimentee, qu'on a peine à en détacher des morceaux. Le Pont-de-Gard, qui est à trois rangs d'arcades les unes sur les autres, & qu'on croit avoir été bâti par les Romains pour conduire un Aqueduc à la ville de Nîmes, dont il n'est éloigné que de trois lieues, fait encore, depuis dix-sept siècles, l'admiration de tous ceux qui le voient.

Quand

Quand le terrain étoit si haut, qu'on ne pouvoit trouver la pente nécessaire, on faisoit des canaux souterrains bien bâtis, qui portoient l'eau dans les Aqueducs élevés sur la terre, & bâtis dans les fonds & dans les pentes des montagnes. Si l'eau ne pouvoit trouver sa pente qu'au travers d'une roche, on perçoit cette roche à la hauteur de l'Aqueduc inférieur. On voit encore au-dessus de Tivoli un canal semblable, dans la roche vive, percée pendant l'espace de plus d'un mille. Ce canal a environ cinq pieds de haut, & quatre de large.

## §. XLII.

Sur la place de Prémier-Préfident du Parlement de Paris, donnée à Mr. de Bellièvre.

Elevé dans la vertu,

Et malheureux avec elle,
je disois: à quoi sers-tu,
Pauvre & stérile vertu?

Ta droiture & tout ton zèlé,
Tout compté, tout rabatu,
Ne valent pas un fétu:
Mais voyant que l'on couronne,
Aujourd'hui le grand Pomponne,
Aussi-tôt je me suis tû:
A quelque chose elle est bonne.

\$. XLIII.

#### 6. XLIII.

## Avantages de l'economie.

C'est une très-avantageuse économie que celle qui règle la dépense de la bouche; parce que, ce qu'on emploie pour cette dépense étant consumé sans aucun retour, & la bouche exigeant tous les jours qu'on fasse des dépenses pour elle, on se met en danger de tomber dans la pauvreté, si l'on ne met de la modération dans ce qu'on accorde à ses demandes. Diogèn e ayant apris qu'un homme extrêmement prodigue pour sa table, vendoit sa maison, dit: "Je "savois bien que cette maison mangeroit. & "boiroit tant, qu'à la fin elle vomiroit son " maître dehors. " Le Roi Charles V. regardant un jour la maison d'un de ses Maîtres d'Hôtel, qui étoit belle & d'une grande étendue, mais dont la cuisine étoit fort petite, il lui en demanda la cause: Sire, lui répondit il: c'est ma petite cuisine qui a fait ma maison grande.

# §. XLIV. Du Verre.

dont nous tirons des services si variés, sont des sels alcalis qu'on tire du bois, du varec, de la soude, & de toutes sortes de plantes réduites en cendres, mêlés avec des sables & mises en fusion sur un grand seu. Le seu en soulevant toutes ces parties, naturellement dures & inslexi-

bles, les purifie, & en détache tout ce qui est d'une autre nature; & en se dissipant, il les laisse toutes retomber les unes sur les autres, & étroitement engrainées les unes dans les autres, de manière que les liqueurs ni l'air grossier n'y trouvent plus de passage. Mais la lumière qui est incomparablement plus fine que l'air, y trouve des passages innombrables que le seu y a pratiqués, en traversant ces matières en ligne directe.

Quand cette matière a été mise en susion par un seu violent, on y plonge le bout d'une canne de ser creuse, qui en emporte un petit bouton tout en seu. On sousse au travers de cette canne, & le verre dont le seu soutient les parties, & qu'il rend ductile, se prête en ce moment aux désirs des ouvriers: il s'ensse, il s'ettend, & prend la sorme d'une bouteille, d'une jatte, d'un gobelet, d'un tuyau long de plusieurs pieds. On tourne, on arrondit, on aplatit ce verre comme une oublie. On le coupe avec des ci-seaux comme une étosse. On en fait des milions de vases propres & inaltérables, où tout se conferve mieux que dans les métaux précieux.

Ainsi, au lieu de fermet à grands frais les fenêtres de nos apartemens avec des lames de pierre blanche, rendues assez minces pour être transparentes, comme il paroit que faisoient les anciens; au lieu d'y employer les toiles qui dérobent le jour & la vue du déhors; au lieu d'y faire usage des treillis qui nous exposeroient à

Digitized by Google

toutes les impressions du froid, de l'humidité & des vents; quelle commodité n'est-ce pas pour nous, de pouvoir garnir nos senêtres de ces légères cloisons de verre, qui se trouvent affez serrées pour nous garantir des désordres de l'air, & cependant assez transparentes pour nous laisser jour, au cœur d'un bâtiment massif, de toute la gayeté du grand jour, & de la vue libre de toute la nature?

## S. XLV. Dun Avocat.

Ne vous fiez nullement, En cet Avocat célèbre; Je vous assure qu'il ment, Plus serré qu'un compliment, Et qu'une orsison sunèbre.

# §. XLVI.

## De Fabius Maximus,

FARIUS MAXIMUS, dit le Temporifeur, fut encore surnommé Verrucasus, à cause d'une verrue qu'il avoit sur les lèvres. Il sut un des plus grands Capitaines de son siècle, & parvint cinq sois au Consulat. Pendant son prémier Consulat, l'an 521 de Rome, il désit les Liguriens. Depuis il exerça la même dignité dans les années 526, 539, 540, & 545 de Rome, & rendit toujours de grands services à la République. Elle étoit réduite à une grande extrémité, mité,

mité, après que le Consul Flaminius eut perdu la bataille près du lac de Thrasimène, l'an 537. On eut recours à la prudence de Fabius Maximus, que l'on créa Dictateur. Il s'avisa d'une nouvelle saçon de combattre Annibal, qui sut de le fatiguer en ne combattant point; & c'est de la qu'il acquit le nom de Temporiseur, & de Boucher de la République. Ces remises ne satiguerent pas moins les Romains que leur ennemi. Ils se plaignirent hautement de lui, & lui ôtérent même le commandement d'une partie de l'Armée, qu'ils donnérent à Minucius, Général de la Cavalerie, & ne revinrent de leur erreur, que lorsque ce sage Général eut délivré ce téméraire du péril où il s'étoit jetté.

Après la bataille de Cannes, qui pensa être funeste aux Romains, ils se convainquirent de plus en plus que Fabius avoit pris le meilleur parti; & en effet il lassa tellement les troupes d'Annibal, qu'elles ne furent plus en état de se désendre contre les Romains. Fabius reprit Tarente, d'où il emporta l'image d'Hercule, qu'il mit dans le Capitole. Etant convenu avec les ennemis du rachat des captifs, lorsqu'il vit que le Sênat resusoit de ratifier cet accord, il vendit tous ses biens, pour s'acquiter de la parole qu'il avoit donnée.

Dans fon dernier Confulat, il continua à désespèrer Annibal, par sa conduite extraordinaire. Il fuivoit toujours les ennemis, & cherchoit à camper avantageusement, & à se tenir

ferré. Les Africains se portoient à mille injures contre les Romains, pour les irriter, & les attirer au combat. Un jour Annibal sit dire à Fabius, "Que s'il étoit aussi grand Capitaine "qu'il vouloit qu'on le crût, il devoit descendre "dans la plaine & accepter la bataille. "Fabius répondit froidement: "Que si Annibal étoit "lui-même aussi grand Capitaine qu'il croyoit "l'être, il le devoit forcer à donner bataille. "

Tite-Live & Pline parlent diversement de la mort de Fabius Maximus. Il est pourtant certain qu'il vivoit encore, lorsque Scipion nommé Consul, entreprit de porter la guerre en Afrique, & qu'il s'oposa assez vivement à ce dessein.

#### §. XLVII.

Des Conseils des anciens Juifs, & en parziculier du Grand Conseil, apelle autrement le Sanhédrin.

Les Juirs avoient trois fortes de Conseils.

1. Le Conseil des vingt-trois, ou vingt-trois Juges. Il y avoir un tel Conseil dans toutes les villes où il se trouvoit six-vingt personnes. Il jugeoit des causes capitales, à l'exception de celles qui étoient réservées à la connoissance du Grand Sanhédrin.

2. Le Conseil des trois, dans les lieux où il y avoit moins de six-vingt habitans. Il ne jugeoit que des causes peu importantes. Ces deux prémiers Conseils se tenoient aux portes de la ville; & ces Portes avoient quel-

quelque place qui devoit être grande, & quelque bâtiment où étoient les sièges des Juges ou des Anciens; car il est dit quand David eut apris la mort d'Absalon, qu'il monta à la chambre pour y pleurer. 3. Il y avoit enfin le Grand Conseil, autrement apellé le Sanhédrin, ou la Grande Maison du Jugement.

Ce Conseil étoit composé de soixante & onze ou douze personnes, qui avoient à leur tête deux Présidens, dont le prémier étoit ordinairement le Souverain Sacrificateur, quoi que cela ne fût ni nécessaire, ni d'un usage perpétuël. L'autre étoit un homme d'autorité, qu'on apelloit le Père de la Maison. Les Membres de ce Conseil étoient presque tous de race Sacerdotale & Lévirique, mais tout autre Israelite y pouvoit être admis, pourvû qu'il n'y eût rien à redire dans sa personne & dans sa famille. Ces Conseillers étoient affis en demi cercle, & il y avoit aux deux bouts de l'Assemblée deux Scribes, ou Docteurs, qui écrivoient les voix des Juges. On y jugeoit toutes les affaires importantes, foit ecclésiastiques soit civiles: comme celles qui regardoient toute une Tribu, la Guerre, les Sacrificateurs, les Prophètes, les Docteurs & même les Rois.

Autre-fois les Juges d'Ifrael rendoient leurs Jugemens à la porte du Tabernacle. Depuis on destina aux séances du Sanhédrin un apartement qui joignoit le grand Parvis, & qu'on apelloit l'apartement de pierre taillée. Il n'étoit pas permis de juger les causes capitales hors de ce lieu-

Digitized by Google

là.

là. Dans la suite le Sanhédrin sut transséré en plusieurs lieux différens, soit dans la ville & même hors de Jérusalem. Ces translations anéantirent insensiblement toute son autorité.

# §. XLVIII.

A un mauvais payeur.

Vous rendez fort soigneusement,
Une visite, un compliment,
Une grace qu'on vous a faite;
Vous rendez tout, Maître Clément,
Excepté l'argent qu'on vous prête.

S. XLIX.

Sur la véritable Gloire.

DIALOGUE

# LYCASTE ET ME'NALQUE

#### LYCASTE.

LA GLOIRE des grands hommes, Ménalque, fe doit toujours mésurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir.

MENALQUE.

Est-ce à propos des honneurs qu'on me rend, depuis l'action que j'ai faite, & dont je viens de vous entretenir, que vous me tenez ce discours, Lycaste?

MENALQUE.

Ce fera à quel propos vous voudrez, pourvûvaque vous recevies cette proposition pour véritable.

#### LYCASTE.

Elle sera aussi tout ce que vous voudrez, pourvû que vous ne prétendiez point détruire le mérite de cette action.

#### LYCASTE.

Les mauveises voies que vous avez prises pour y parvenir, les circonstances odieuses qui l'accompagnent, le détruisent affez sans que personne prenne ce soin. On vous honore, parce que vous avez la sorce en main, mais on ne vous estime point, parce que vous ne passez pas pour vous être servi de cette force avec équité. On vous rendra des respects extérieurs rant que vous rendra des respects extérieurs tant que vous voudrez, pendant que les mouvemens intérieurs ne seront pour vous que mêpris & indignation. Je suis persuadé que vous ne laisserez pas d'être content, parce que je juge par les moyens que vous avez pris pour acquérir de la gloire, que vous ne cherchiez que les aparences. Il y a bien des gens de reces coût au les aparences. de votre gout, aussi y a-t-il bien des gens qui se moquent les uns des autres. Ceux qui prétendent s'attirer des honneurs véritables par de fausses vertus, se moquent de ceux de qui ils les prétendent; & ceux-ci à leur tout se moquent de ceux-là, en leur rendant des ref- . pects aparens, au-lieu des folides qu'ils espèrent. La jolie comédie que le monde! Presque tout y est masqué.

ME'NAL-

# MENALQUE.

Voilà bien de la morale perdue, mon pauvre Lycaste!

#### LYCASTE.

Elle est perdue, parce que vous donnez trop dans le superficiel pour en profiter: Mais quelque chose que vous dissez, je suis assuré que votre esprit avoue que j'ai raison.

#### §. L.

# De l'Ordre de la Toison d'or.

ORDRE de la toison d'or a été institué à Bruges, le 19 Janvier 1430, par Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. La raison de son institution est raportée diversement par les Auteurs. Il y en a qui disent que l'année de son mariage avec Elisabeth, ou Isabelle de Portugal, ayant été une année de grande abondance, il prit cet évènement à bon augure; & qu'ayant remarqué le mot, ou le nom de Jason dans les prémières lettres des cinq mois de la récolte, Juillet, Août, Septembre, Octobre & Novembre, il se souvint de la Toison de la Colchide, & institue l'Ordre de la Toison, par allusion à cette rencontre. D'autres disent que le Duc eut prémiérement en vue la Toison de Colchos, ou du Mouton de Phryxus; qu'en cette vue l'Ordre fut institué, & nommé de la Toison d'Or, & que Jean Germain Evêque de Châlons ayant repréfenté à ce Prince qu'il valois mieux que cette noble institution fût fondée fur quelque en droit de l'Histoire Sainte, que sur la Fable, la chose fut détournée sur la Toison de Gédéon. \*

#### ( S. LL'

#### Utilité du travail

Pour vous bien porter, retranchez les viveres, & augmentez le travail, dit Aristote. En travaillant on dissipe les mauvaises humeurs, on se fortisse, & on se rend par ce moyen plus propre à résister aux maladies, quand elles arrivent. En mangeant avec modération, on ne donne rien à la corruption, parceque la chaleur naturelle n'étant point surchargée, digère tout ce qu'on lui donne, sans laisser rien qui puisse nuire. Car tout ce qui reste dans l'estomac, sans être digéré, se corromt, & corromt tout ce qui a rélatiou avec lui.

# S. LII.

# CARACTÈRE DE CE SIÈCLE.

# Des Esprits forts.

le ainsi par ironie? Quelle plus grande foiblesse que d'être incertain quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connoissances, & quelle en doit être la sin? Quel découragement plus grand que de douter si son ame n'est point matière comme la pierre & le reptile, & si elle n'est point corrupti-

<sup>\*</sup> Juges, ch. V. 37.

ruptible, comme ces viles créatures? N'y a-til pas plus de force & de grandeur à recevoir dans notre esprit l'idée d'un Etre supérieur à tous les Etres; qui les a tous faits, & à qui tous se doivent raporter; d'un Etre souverainement parfait, qui est pur, qui n'a point commencé & qui ne peut finir, dont notre ame est l'image, & si j'ose dire, une portion comme esprit, & comme immortelle.

# g. Liii.

Caractère de l'envieux.

L'envieux est un animal, En qui je n'entens presque rien; Le bien d'autrui lui fait du mal, Le mal d'autrui lui sait du bien.

# §. LIV.

Sur les Repas des Romains.

parler, qu'un repas; c'étoit le souper. Ils prenoient bien quelque peu de nourriture vers le milieu du jour, pour se soutenir, & se mettre en état d'attendre le repas du soir: mais ce léger diner ne peut s'apeller un repas, non-plus que le déjeuné & le gouté, qui n'étoient que pour les ensans,

L'heure du souper étoit le neuvième ou la dixième heure du jour, c'est à dire trois heures, ou même deux heures avant le cou-

ther

cher du Soleil. Jusques-là on s'étoit apliqué tout entier aux affaires férieuses: mais pour lors on avoit l'esprit libre de tout soin, & l'on se trouvoit en état de recevoir chez soi ses amis. Prévenir ce tems pour se mettre à table & pour souper, c'est ce qu'Horace apelle abréger le jour, & en retrancher une partie; outre que cela donnoit un air de débauche, qu'évitoient les gens sages.

A Rome, le bain précédoit toujours le fouper. Les riches & les gens accommodés avoient des bains domestiques. Pour le peuple il y avoit des bains publics, dont quelquesuns étoient même des édifices fomptueux, & dans lesquels la magnificence des Empereurs avoit semblé prendre plaisir à se signaler.

Au sortir du bain, avant que de se mettre à table, on prenoît un habit, plus ou moins léger, selon la saison, & le maître de la maison se piquoit souvent d'en sournir de magnisiques à ses hôtes.

Le lieu où l'on prenoit les repas s'apelloit Triclinium, parce que la table étoit environnée de trois lits, & que l'on mangeoit, couché fur des lits. Les tables ont été de différentes figures, felon la différence des tems: quarrées, rondes, en demi-cercle. Les prémières étoient d'un plus fréquent usage. L'un des quatre côtés démeuroit vacant & libre pour fervir les mets.

On rangeoit un lit autour de chacun des trois trois côtés de la table. Chaque lit tenoit pour l'ordinaire trois personnes, quelque-fois quatre, & sinq, mais rarement. Les lits étoient couverts de tapis, & garnis de coussins pour les convives. Dans les commencemens, & la matière & les couvertures des lits, tout étoit fort simple; mais le luxe y introdussit dans la suite une magnificence extraordinaire.

Quand on avoit pris le bain on se revétoit d'habits destinés pour la table. Avant que de monter sur les lits, ils quitoient leurs souliers pour plus grande propreté. Dans les parties de plaisir ils usoient des essences & des parfums les plus exquis, & portoient des couronnes de sleurs sur la tête. Ils mêntoient en cet état sur leurs lits.

Le repas commençoit toujours par des\* libations & des prières que l'on faisoit aux Dieux, en versant un peu de vin sur la table en leur honneur. C'étoit une coutume de l'antiquité la plus reculée, & généralement établie, qui s'observoit déjà du tems d'Homère. Les anciens sinissoient toujours les repas par où ils les avoient commencés, c'est à dire, par les prières & les libations. Voici, sur cela, un passage d'Héliodore, Auteur Gree, qui est fort précis. Il est tems, y est-il dit, de renvoyer les convives; mais aparavant souveuons-nous de Dièu. On porta ensuite la coupe des libations

Effusion, épanchement, soit de vin, soit d'autre liqueur, que les anciens saisoient autre-sois en l'honneur de la Divinité.

bations à tous les affifians. & le repas finit de la sorte. Cet acte de Religion, par où commençoient & finissoient les repas, étoit comme une protestation publique que faissoient les Paiens, qu'ils reconnoissoient tenir de la libéralité de Dieu routes les nourritures dont ils faissoient usage.

C'est une chose bien triste, & qui marque un grand oubli de Dieu, de voir que la coutume de consacrer, en quelque sorte, le commencement & la sin des repas, par la prière & par l'action de graces, observée de tout tems par les Païens, soit maintenant abolie parmi nous; abolie entièrement à la table de presque tous les grands Seigneurs & de tous les riches, & n'ait plus lieu que parmi les Bourgeois; encore commence-t-elle à y être négligée; tant le mauvais exemple des Grands a de force & devient contagieux!

Chez les Romains le repas est apellé convivium, une assemblée de personnes qui vivent ensemble, c'est à dire qui conversent entr'eux, qui s'entretiennent, qui tiennent des discours également spirituëls & agréables; car c'est là proprement vivre. Aussi Caton disoit-il, que ce qui lui plaisoit le plus dans les repas n'étoit point la bonne-chère, mais la compagnie & la conversation de ses amis. Y a-t-il parmi nous beaucoup de tables, où les repas se passent de la sorte? Il ne paroit pas que l'on se pique d'y faire grande dépense d'esprit.

Tome ÎL

A

Le

Le luxe d'Asie, quand on l'eur vaincue, passe dientôt à Rome, & insecta les tables comme sout le reste. Les bousons, les farceurs, les Jouenses d'instrumens, les danseuses, en sirent l'accompagnement ordinaire. On sit, à diverses reprises, plusieurs sages règlemens, pour arrêter la dépense excessive des repas & des sestins: mais le luxe, plus fort que les Loix, rompit toutes les barrières qu'on s'efforça de lui oposer en différens tems, & demeura presque toujours victorieux & triomphant.

# LV.

# En quoi consiste la persection d'un Prince.

Perfection d'un Prince se peut renfermer dans ces cinq qualités, savoir: la Pieté, la Sagesse, la Justice, la Bonté où la Clémence & la Valeur. La Pieté le donne à Dieu; la Sagesse à lui-même; la Justice à la Loi; la Valeur aux Armes, & la Bonté à tout le monde.

# 5. LVI. Du Limaçon.

LIMAÇON vient au monde, ou fort de fon œuf avec une coquille toute formée, & d'une petitelle proportionnée à celle de son corps, & à la coque de l'œuf qui la contenoir. Cette coquille est la base d'une autre, qui ira roujours en augmentant. La petite coquille, telle qu'elle est sortie de l'œuf, occu-

**DCLS** 

pera coujours le centre de celle que l'animal devenu plus grand se formera, en ajourant de nouveaux tours à la première. Et comme son corps ne peut s'allonger que vers l'ouverture, ce ne sera que vers l'ouverture qu'elle recevra de nouveaux accroissemens. La matière en est dans le corps de l'animal même. C'est une liqueur ou une colle, composée de glu & de petits grains pierreux très-fins. Ces matières passent par une multitude de petits canaux, & arrivent jusqu'aux pores, dont la surface de leur corps est route criblée. Trouvant tous les pores fermés sous l'écaille, elles se détournent vers les parties du corps qui sortent de la coquille, & qui se trouvent à nud. Ces particules de sable & de glu transpirent au déhors: clles s'épaissifilent en se collant ou en se sechant au bord de la coquille. Il s'en forme d'abord une simple pellicule, sous laquelle il s'en assemble une autre, & sous celle-ci une troisième. De toutes ces couches réunies, se forme une croute toute semblable au reste de l'écaille. Quand l'animal vient encore à croitre, & que l'extrémité de son corps n'est pas suffisamment vétue, il continue à suër & à bâtir par le même moyen.

#### 6. LVII.

# CARACTERES de ce siècle.

A vec de la vertu, de la capacité & une bonne conduite on peut être infuportable; les manières

nières que l'on néglige comme de petites choses, sont souvent ce qui sair que les hommes décident de vous, en bien ou en mal. Une lègère attention à les avoir douces & polies, prèvient leurs mauvais jugemens. Il se saut presque rien pour être cru sier, incivil, méprisair, désobligeant; il saut encore moins pour être estimé tout le contraire.

# 6. LVIII.

Sur un Paresseux.

Que l'odeur de ce rôt le souche!

Mais s'il mange, il faut que sa main

Aille du plat jusqu'à sa bouche,

Et c'est bien faire du chemin.

#### 6. LIX.

# De la Noblesse de l'extraction.

AFIN que l'honneur qu'on rend à la Noblesse foit un véritable hommage, il doit être volontaire, & partir du cœur. Dès qu'on prétend l'exiger a titre de dette, où l'arracher par furce, on perd tout le droit qu'on y avoit, & il se change en haine & en mépris. L'orgueil d'un homme qui croit que tout lui est dû, à cause de sa naissance, & qui du haut de son rang méprise le reste des hommes, choque trop l'amourpropre, pour ne pas révolter contre lui tous les esprits. Est-ce en esset une si grande gloire

que de compter une longue suite d'aseux illustres par leur veru, quand on leur ressemble peu? Le mérite des autres devient-il le nôtre? Les images des ancêtres, rangéés dans une falle, rendent-elles un homme plus estimable? Si l'honneur des familles consulte à pouvoir remonter d'âge en âge, jusques dans les siècles les plus recules, & à se perdre dans les ténèbres d'une antiquité obscure & inconnue, nous sommes tous également nobles de ce côté-là, parce que nous avons tous une origine également ancienne.

Il faur donc en revenir à l'unique source de la véritable noblesse, qui est le mérite & la vertu. On voit des Nobles deshonorer leur nom par des vices bas & rampans; & des roturiers illustrer & annoblir leur famille par leurs grandes qualités. Il est beau de soutenir la gloire des ancêtres par des actions qui répondent à leur ré-putation: mais aussi il est glorieux de laisser à fes descendans un titre qu'on n'a point reçu de ses areux; de devenir le chef & l'auteur de sa noblesse; &, pour me servir d'un mot de Tibère qui vouloit couvrir le défaut de naissance de Curtius Rufus, très-grand homme d'ailleurs, d'être. ne de soi-même.

. LX.
Cafcade du Mont DEL MARMORE.

A ricors milles de Terni, se trouve la célèbre cascade du Velino, apellée la cascade du Cette rivière a sa source mont del Marmore, Aa 3

dans les montagnes; à douze ou treize milles du lieu où elle se précipite. Elle passe dans le lac de Luco à neuf milles de sa source; & en sort plus grosse au double qu'elle n'y étoit entrée. Quand elle arrive à l'endroit de sa chute, la vallée qu'elle quitte se trouve comme une haute montagne, en égard à la prosondeur qui l'attend. C'est là que cette rivière, qui marchoit déja d'un pas diligent, se précipire tout d'un coup d'une roche escarpée, haute de trois cens pieds; & tombe dans le creux d'un autre rocher, contre lequel ses eaux se brisent avec une telle violence, qu'il s'en élève comme un nuage de poussière, jusqu'à la double hauteur de la cascade, ce qui fait aussi comme une pluie éternelle dans tous les environs.

Cette eau pulvérisée forme avec le Soleil une infinité d'arc-en-ciels, qui se multiplient ou qui diminuent, qui se croisent & qui voltigent, selon la rencontre & les divers réjaillissemens des slots, & selon que cette sumée d'eau est plus ou moins épaisse. On est dans je ne sais quel étonnement à la vue de cet objet. La rivière semble hâter son cours, avant qu'elle se précipite, à cause du penchant de son lit; les slots s'empressent, comme autant de désespérés, à qui partira les prémiers. Des qu'ils sont en l'air ils se brisent, ils bruient, ils écument, ils s'enbarassent les uns dans les autres: ils tombent ensin dans un abyme aprofondi. Ils s'en vont après cela, en grondant &

en murmurant quelque tems encore, & se mêlent encore parmi les eaux de la petite rivière de Nera, qu'ils grossissent pour le moins des trois quarts. C'est ainsi que finit le pauvre Vélino.

#### J. LXI.

#### De la Bulle dor.

LA BULLE d'or est un livre écrit en Latin, de vingt-quatre feuilles de parchemin in quarto, qui font cousues ensemble, & couvertes d'un autre parchemin, sans aucun ornement. Le Sceau' y est attaché avec un cordon de soie de diverfes couleurs, & ce sceau est couvert d'or, de telle manière qu'il ressemble à une médaille. Il a deux pouces & demi de diamêtre. & une bonne ligne d'épaisseur. Sur ce sceau est l'Empereur Charles IV. assis & couronné, tenant le sceptre de la main droite, & le globe de la main gauche. L'écu de l'Empire est à sa droite; celui de Bohème à fa gauche, & autour est êcrit, Carolus Quartus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & à chaque côté, proche des deux écussons, Et Behemia Rex. | Sur le revers il y a comme une porte de Chateau entre deux Tours ce qui est aparemment pour réprésenter Rome, puisque ce vers est écrit à l'entour.

Roma saput mundi regit orbis frana rotundi. Er fur la porte entre les deux Tours, Roma aurea. Cette Bulle fut donnée à Nuremberg, l'an 1356. A a 4 par par l'Empereur Charles IV. avec le consentement de tous les Etats de l'Empire, qui y éroient affemblés. L'intention des Instituteurs étoit, que cet Edit sut perpétuel & irrévocable, mais on n'a pas laisse d'y aporter plusieurs innovations.

Il traite particulièrement de la manière dont se doit saire l'élection de l'Empereur, ou du Roi des Romains, qui y est souvent apellé Chef temporel du monde chrétien. Il règle beaucoup de choses à l'égard des Electeurs, touchant seur rang, leurs assemblées, leurs droits & immunités, la succession à l'Electorat, la manière dont chacun des Electeurs doit saire sa fonction aux cérémonies publiques. Il ordonne que ces Princes s'assembleront une sois l'an, pour vaquer aux assaires de l'Empire. L'Eletteur de Saxe, conjointement avec l'Electeur de Bavière, sont déclarés Régens de l'Empire, après la mort de l'Empereur.

Aujourd'hui quand il y a un Roi des Romains, il est Vicaire perpétuél & héricier de l'Émpire. Ce fur pour cette raison que Philippe second n'eur en parcage que le Royaume d'Espagne; & que Ferdinand son oncle, qui avoir été élu Roi des Romains, du vivair de Char-

les V, parvint à l'Empire.

# & LXII.

# La manière de s'arracher aux plassirs.

QUAND on a dessein de se détacher des plaisirs, il ne saut pas méditer sur les moyens

moyens qu'on doir prendre pour venir à bout de ce détachement; il faut s'arracher à eux fans différer, & fans aucun retour sur eux, par les résléxions de l'esprit. On se mer toujours en danger de succomber sous la force de leurs charmes, lorsqu'on tourne la tête de leur côté; quand ce seroir même pour les insulter & les combattre; parceque nous avons cominuellement avec nous des ennemis de notre repos; je veux dire nos sens, qui sont toujours prêts à prendre leur parti. Quand on veut se détacher du monde, dir Sénèque, il en faut rompre les liens, avant que de faire résléxions sur les moyens d'y rétissir: le long tems qu'on emploie à se consulter, dans un dessein de cette importance, nous ôte souvent la volonté de l'exécuter.

# & LXIIL

Des cinq Ordres d'Architecture.

LE BESOIN qu'on a eu de construire diverses fortes de bârimens, a fait que les Ouvriers ont aussi établi différentes proportions, afin qu'on en cât qui convinssent à toutes sortes d'édifice, selon leur grandeur, & selon la force, la délicatesse, & la beauté qu'on vouloit y faire parostre: & de ces différentes proportions, ils ont composé différents Ordres.

Ordre, en terme d'Architecture, se dit de divers ornemens, mesures, & proportions des colonnes & pilastres qui soutiennont & qui particular de les mendes héritants.

rent les grands bâtimens.

Digitized by Google

Il y a trois ordres de l'Architesture des Grecs: le Dorique, l'Ionique & le Corinthien. On peut les apeller avec raison la fleur & la perfection des Ordres, puis qu'ils contiennent nonseulement tout le beau, mais encore tout le nécessaire de l'Architecture, n'y ayant que trois manières de bâtir, la solide, la moyenne, & la délicate, lesquelles sont toutes parfaitement exprimées en ces trois Ordres-ci.

A ces trois prémiers Ordres on en ajoute deux, qui font le Latin, le Toscan & le Camposu, mais qui sont bien éloignés du prix & de l'excellence des trois autres.

Il y a encore une autre sorte d'Architecture, qu'on apelle la Gothique, & qui est éloignée des proportions des Ordres ci-dessus. Elle est confuse, irrégulière, peu gracieuse & chargée d'ornemens chimériques: ce sont les Goths qui l'ont apportée du Nord dans le cinquième siècle.

# 6. LXIV.

# Ce qu'on doit hair dans ses ennemis.

Vent jamais de mal à celui qu'il sait être envieux & jaloux de sa fortune. Quelqu'un ayant un jour dit au sameux Poète Italien le Tasse, qu'il avoit une occasion savorable de se venger d'un homme, qui par envie & par jationsie lui avoit rendu mille mauvais services, il répondit: Ce n'est par le bien, la vie, ou l'honneur, que je déstre ôter à cet envieux, c'est seule

feulement sa mauvaise volonte. On ne pouvoir parler plus juste & avec plus de modération.

# f. LXV.

Malheureux à prêter.

En fait de prêt le sort me traite

Avec grande inhumanité;

Je perds l'affection de ceux à qui je prête

Si je ne perds l'argent que je leur ai prêté.

# 🤄 🦫 LXVI.

Grandeur des œuvres de Dieu, oposée à la pe-

Tout est grand & admirable dans la nature, il ne s'y voit rien qui ne soit marqué au coin de l'ouvrier; ce qui s'y voit quelquefois d'irrégulier & d'imparfait supose règle & persection. Homme vain & prasomueux; faites un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous méprisez. Vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud, s'il est possible. Quel excellent mastre que celui qui sait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent, mais qu'ils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre à votre attelier pour saire un homme d'esprit, un homme biensaix, une belle semme, l'entreprise est forte & au-dessus de vous; essayez seule-

seulement de faire un bossu, un sou, un mon-Are, je suis concent.

Rois, Monarques, Potentats, Sacrées Majes stés! vous ai-je nommés par tous vos superbes noms? Grands de la terré, très-hauts, très-puissans, & peut être bientôt toutpuissans Seigneurs! Nous autres hommes nous avons besoin pour nos moissons d'un peu de pluie, de quelque-chose de moins, d'un peu de rosée; faites de la rosée, envoyez sur la terre une goune d'eau.

# §. LXVIL

## DE CICERON.

Arpi, bourgade de Toscane, le 3 Janvier de l'an 648 de Rome. Il aporta en naissant un genie heureux, que son père prir soin de cultiver d'une manière particulière, sous la direction de Crassius, qui présidoit à ses études, & qui en régioit le plan. Il prir les leçons des plus habiles mattres qui sussent alors à Rome, où il vint fort jeune, & ensuire passa dans la Grèce & dans l'Asse Mineure, pour y puiser dans les sources mêmes, les préceptes de l'Arr Oratoire. Il étudia à Athènes, sous Antiochus d'Ascalon, Philosophe Académicien; & de là cherchant à se perfectionner dans l'Eloquence, il fur disciple d'Apollonius Molon, l'homme le plus éloquent de son tems, & de plusieurs autres. Ce Molon ayant assisté à une haran-

ed by Google

gue de Cicéron, ne put s'empêcher de s'écrier; , Qu'il déploroit le malheur de la Grèce, de ce , qu'ayant été vaincue par les armes des Romains, , elle alloit encore perdre, par l'Eloquenue de fon , disciple, le seul avantage qui lui restoit sur ces , ennemis victorieux.,

D Athènes, Cicéron vint à Rome, où il épousa Terentia; & l'ayant répudiée dans la suite, il épousa Popilia, qui étoit fort jeune, fort riche & fort belle. L'an 676 de Rome, il obtint le Gouvernement de la Sicile, avec la dignité de Questeur. A' son retour il fut fait Edile, & fit condanner Verrès à réparer les concussions qu'il avoir faires dans certe Province. Peu après il fut prémier Préteur; puis Consul avec C. Antonius, & ce fut pendant son Consulat qu'il découvrit la conjuration de Catilina, dont il fit punir les complices; ce qui lui acquit le nom de Père de la Patrie. Il fut envoyé Procoussil en Cilicie, suivir le parti de Pompée durant la guerre civile, & après la mort de ce Chef en 707, il se raccommoda avec César, qu'il réconcilia avec Ligarius, par son Eloquence. Après la mort de César il favorisa Auguste, qu'on apelloit alors Octave César. Ce dernier voulut être Consul avec lui; mais ses intérêts lui ayant fait prendre d'autres mesures, il se lia avec Antoine & Lépidus; & tous les trois furent déclares Triumvirs.

Antoine haissant extrêmement Cicéron, qui avoit écrit contre lui, le mit dans la liste des pro-

proscrits, & lui sit couper la tête, lersqu'il prenoit la fuite. Il sur assassiné par un certain Popilius Lénas, à qui il avoir sauvé la vie quelque tems auparavant, en prenant son parti contre ceux qui l'accusoient d'avoir tué son père.
Cet homme lui coupa la tête & la main droite,
comme il suyoit dans sa litière vers la mer de
Carèter Sa tête & sa main surent aportées à Rome, & mises par Antoine sur la Tribune aux harangues, d'où Cicéron avoir si souvent parlé au
Peuple, & prononcé des discours si éloquens, pour
la désense de la liberté publique. Fulvie, semme
d'Antoine, ayant vomi mille injures contre ces
tristes reliques, lui tira la langue de la bouche &
la piqua à plusieurs reprises de son aiguille de rêze. Il sur tué âgé de 63 ans, onze mois & cinq
jours, l'an 711 de la sondation de Rome, & 43
ans avant l'Ere chrésienne.

Cicéron étoit très-habile Orateur & bon Philosophe. Il s'étoir apliqué à donner à l'Eloquence noures les graces dont elle étoir fiziceptible, mais sans rien diminuër de la solidité & de la gravité du discours: & il y réussir parfairement. Desorte qu'on peut dire avec vérité que Cicéron étoit à Rome, ce que Démosthène avoir été à Athènes: c'est à dire que l'un & l'antre, chacun de leur côté, ont porté l'Eloquence au plus haut degré où elle soit jamais parvenue. Quant à ses autres qualités, voici ce que l'Histoire en dit: Il ayoit le génie agréable, enclin à

la raillerie. Il aimoit sa patrie, mais il faisoir sonner trop haut ses services: timide au reste dans l'adversité, jusques à la foiblesse, & plein d'un amour-propre qui paroit dans tous ses ouvrages.

Son talent pour l'Eloquence l'a fait surnommer, LE PRINCE DE L'ELOQUENCE ROMAINE.

# §. LXVIII.

De l'Origine des Lettres, & de l'Ecriture.

L'Ecriture est une merveille qui aproche beaucoup de celle de la Parole; & qui lui ajoune un nouveau prix, par l'étendue qu'elle donne à l'usage qu'on en peut saire, & par la stabiliré & par une sorte de perpétuité qu'elle lui procure. Cette invention a été parfaitement décrite par ces beaux vers de Lucain:

> Phomices primi, fama si creditur, ausi Mansuram rudibus vocem signare siguris.

& encore mieux rendue par cette traduction de Brébeuf, qui enchérit beaucoup sur l'original.

C'est de \* lui que nous vient cet art ingénieux De peindre la parole, & de parler aux yeux; Et par les traits divers de figures tracées, Donner de la couleur & du corps aux pensées.

C'est

De Cadmus Phénicien.

C'est cette invention qui nous met en état de converser, & de nous entretenir avec les absens, & de faire passer jusqu'à eux nos pensées & nos sentimens, malgré la distance infinie des lieux. La Langue qui est le prémier instrument & le prémier organe du discours, n'a point de part dans ce commerce également utile & agréable. La main, instruite par l'usage à imprimer sur le papier des caractères sensibles, lui prêse son ministère, se rend son interprète, route muêtre qu'elle est, & devient en sa place le véhicule de la parole.

Cest à cette même invention, que nous sommes redevables du riche & inestimable trésor des Ecrits qui sont parvenus jusqu'à nous, & qui nous ont donné la connoissance, non-seulement des Arts & des Sciences, & de tous les saits passés, mais, ce qui est infiniment plus précieux, celle des vérités & des mystères de la Religion.

Estil aisé de comprendre comment les hommes ont pû composer de vingt-cinq ou trente lettres, tout au plus, cette infinie varieré de mots, qui n'ayant rien de semblable en eux mêmes à ce qui se passe dans notre esprit, ne laissent pas d'en découvrir aux autres tout le secrèt, & de faire entendre à ceux qui n'y peuvent pénêtrer tout ce que nous concevons, & tout les divers mouvemens de notre ame? Transportons nous en esprit dans ces pays, où l'invention de l'écriture n'a point pénétré, ou n'est point mise en usage;

Quelle ignorance! Quelle barbarie! font-ce des

Ne rougissons point de l'avouer, & rendons un juste hommage de reconnoissance à celui a qui seul nous sommes redevables du double biensait de la Parole & de l'Ecriture. Il n'y avoit que Dieu qui pût aprendre aux hommes à établir certaines figures, pour être les signes de ces sons.

# 6. LXIX. Le sot enrichi.

De ce lieu Philémon partit à demi nu;
Bien suivi, bien couvert le voilà revenu:
Je ne le connus point, dans cette pompe extrême,
Eh! qui ne l'auroit méconnu?

Eh! qui ne l'auroit méconnu? Il se méconnoit bien lui même.

# §. LXX.

Qui n'est pas sidèle à Dieu n'est pas sidèle.

aux hommes.

des protestations de services que vous secont ceux qui ne sont pas sidèles à Dieu. Je regarde un homme, sans réligion comme un homme, qui n'ayant point d'autres règles de ses actions & de sa conduire, que les respects humains, est capable de tout donner à ses passions, s'il pouvoit se mettre au delà de ces règles & agir avec une entière liberté. Il n'a qu'une équi-Tame II.

té apparente, une droiture forcée, une foumis-sion genée, une obéissance qui ne demande qu'à secouër le joug. Comme il ne se soucie pas du Dieu qui connoît ses pensées, ses désirs & ses in-tentions, il pense le mal aussi volontiers que le bien; il désire le crime aussi facilement que la vertu. Il a des intentions déraisonnables, sans s'en embarasser, pourvet qu'il sauve les apparences; c'est-la toute la perfection qu'il demande. Comment se peut-on sier à de tels hypocrites? Fiez-vous particulièrement à ceux que vous verrez de-bonne-foi fidèles à Dieu & à leur Réligion. Cette fidélité doit être la pierre de touche de celle , que vous aurez droit d'exiger de ceux qui seront à votre service. Un Empereur ayant bien des gens autour de lui pour le servir & ne sachant à qui il pouvoit plus surément se sier, seignit un jour de vousoir bannir de sa cour tous ceux qui ne renonceroient pas au Christianisme. Il y en eut beaucoup qui y renoncerent: Enfuire il choi-fit ceux qui persistoient dans la Réligion Chré-tienne, disant que, puisqu'ils étoient fidèles à Dieu, ils le seroient encore à leur Prince, & il chassa les autres.

Cain quittant du Ciel la crainte salutaire, Quitte honte, remords, il massacre son frère, Perside également en ce qu'il a promis, Qui peur manquer à Dieu, peut manquer aux amis: Par-tout c'est même sourbe, & même trompesse, David a quitté Dieu, je tremble pour Urie.

J. LXXI.

# §, LXXI, De l'Aloi de la Chine.

approche de celle qu'on appelle Aloé de la Chine. Il ne faut pas confondre cet aloé, avec cette plante à longues feuilles pointues, qui orne communément les bouriques des droguistes, & dont on tire aisentent une filasse propre à faira de la toile; mais dont le principal mérite est de fournir un suc qui s'épaisse & qui est de bon service dans la médecine. Celui-là est l'aloé de l'Europe. Mais celui de la Chine est un arbre de la hauteur & de la figure d'un Olivier. Sons son écorce il y a trois sorres de bois: le prémier est noir, compacte & pésant; le second de couleur tannée, est léger comme du bois pourri; le troissème qui est vers le cœur, est d'une odeur très-forte, mais agréable.

Le prémier se nomme bois d'aigle. Il est crès rare. Le second, bois de calembote. On en transporte en Europe, où on l'estime comme une drogue excellente. Il brule de même que la cire, & jené au seu il rend une odeur aromatique. Le cœur qu'on apelle bois de Calambae ou de Tambae, est plus cher aux Indes que l'or même. On l'emploie pour parsumer les habits & les aparremens, & il sert de cordial dans l'épuisement ou dans la paralysie. On l'emploie aussi pour monter les bijoux les plus précieux qui se ravaillent aux ludes.

Bb 2

Ce ne sont pas là les seuls avantages de cer aloé. Les feuilles de cet arbre servent d'ardoises pour couvrir les maisons. On leur donne aussi la forme de plats & d'assiettes: & après les avoir bien féchées, on s'en fert en guise de vaisfelle. Si on en tire de bonne-heure les fibres & les nerfs, on en assemble une filasse, dont on fait le même usage que du chanvre. Des pointes qui se rencontrent sur les branches, on fait des clous, des dards & des alènes, dont les Indiens se servent pour percer leurs oreilles, quand ils veulent honorer le Diable, par quelques au-stérités singulières. Si l'on fair quelque cavité à l'arbre, en arrachant des boutons, il en découle, avec une abondance prodigieuse, une liqueur vineuse & sucrée, dont on fait une agréable boisson, qui après quelque tems se converit en un excellent vinaigre. Le bois des branches est bon à manger. Il a le goût de citron confit. Il n'y a pas jusqu'à ses racines qui ne servent. On a courume d'en faire des cordes. Enfin tout un me nage va vivre, se loger & se venir avec un aloc C'est un arbre bien estimable, mais l'Histoire porte qu'on n'en voit pas beaucoup.

#### S. LXXII.

La véritable Science rend humble pluszôz qu'orgueilleux.

LES GRANDS Hommes sont d'ordinaire le plus humbles, parce que l'élévation de leu génie les porte à une si haute perfection, que voyat

voyant dans l'impossibilité d'y arriver, ils se cegardent avec mépris, comme des sujets également foibles & imparfaits. Apelles, un des plus fameux Peintres de l'antiquité, quelque habile qu'il fut dans son art, & quelque réputation qu'il sut qu'il avoit acquise, mettoit presque toujours au bas de ses tableaux, quelque achevés qu'ils susfent, ce mot, faciebat, il le faisoit; pour marquer par ce mot qu'il ne les croyoit jamais assez. parfaits. Il ne mit le mot fecit, il l'a fait, que sous trois de ses ouvrages, dont l'un des plus confidérables étoit le portrait d'Aléxandre le Grand, tenant en main le foudre de Jupiter. Ce portrait étoit si bien sini & si ressemblant, qu'on disoit, au raport de Plutarque, que l'Alexandre de Philippe étoit invincible, & celui d'Apelles. inimitable. Alexandre lui donna, felon Pline, pour ce tableau, fix-vingt mille écus.

# .S. LXXIII.

De Jean & de son cheval.

Sur son cheval Jean se ruoit,
Contre Jean le cheval ruoit,
Et tous deux écumoient de rage.
Mathurin, qui pour lors passoit,
Dit à l'homme qu'il connoissoit
Eh! Jean, montrez-vous le plus sage.

§. LXXIV.

# 5. LXXIV.

# De la Boufole.

éguille aimantée, & fourenue de telle forte qu'elle peut tourner de fous côtés. Cette éguille, par la vertu de l'aiman dont on l'a frottée, se dirige roujours d'une manière fixe, à peu de chose près, sur la ligne méridienne, tournant une de ses extrémités vers le nord, & l'autre vers le midi; & par ce moyen elle découvre au Pilote de quel côté est porté le vaisseau.

Les anciens, avant l'invention de la bousfole, ne pouvoient naviger fort loin en pleine
mer, parce qu'ils n'avoient pour se conduire
que le Soleil & les étoiles; & quand ce secours leur manquoit, ils alloient au hazard,
& ne savoient de quel côté le vaisseau avançoit. C'est pour cela qu'ils ne s'éloignoient
pas beaucoup des côtes, & qu'ils n'osoient entreprendre des voyages de long cours. La
boussole à levé ces difficultés, parce que, quelque tems qu'il fasse pendant le jour, & quelque obscurité qu'il y ait pendant la nuit, elle
montre toujours où est le nord & le midi, &
par une suite nécessaire où est l'orient & l'occident, & fait connostre sûrément la route que
tient le vaisseau.

₿. LXXV.

# . S. LXXV.

#### DIALOGUE

ENTRE

# Louis XII. & François I.

Il vaut mieux être Pèra de la Patrie, en gouvernant son Royaume en paix, que d'être grand Conquérant.

#### Louis XII.

Mon cher Cousin, dites-moi des nouvelles de la France. J'ai toujours aimé mes sujets comme mes Enfans. J'avoue que j'en suis en peine. Vous étiez bien jeune en toute manière quand je vous laissai la Couronne. Comment avez-vous gouverné mon pauvre Royaume.

# FRANÇOIS L

Pai eu quelques malheurs; mais si vous voulez que je vous parle franchement, mon règne a donné à la France bien plus d'éclas que le vôtre.

#### Louis XII.

Ho, mon Dieu, c'est cet éclat que j'ai toujours craint; je vous ai connu des votre enfance d'un naturel à ruiner les Finances, à hazarder tout pour la guerre, à ne rien soutenir avec patience, à renverser le bon ordre au-dedans de l'Etat, & à tout gâter pour saire parler de vous.

Bb 4

FRAN-

# FRANÇOIS L

C'est ainsi que les vieilles gens sont toujours préoccupés contre ceux qui doivent être leurs successeurs: mais voici le fait. J'ai soutenu une horrible grente contre Charles-Quint, Empereur & Roi d'Espagne. J'ai gagné en Italie les fameuses barailles de Marignan contre les Suisses, & de Cérisoles contre les Impériaux. J'ai vû le Roi d'Angleterre ligué avec l'Empereur contre la France; & j'ai rendu leurs ésorts inutiles. J'ai cultivé les sciences. J'ai mérité d'être immortalisé par les gens de Lettres; j'ai fait revivre le siècle d'Auguste au milieu de ma Cour. J'y ai mis la magnificence, la politesse, l'érudition & la galanterie. Avant moi tout étoit grossier, pauvre, ignorant, gaulois: enfin je me suis sait nommer le Père des Lettres.

# Louis XII

Cela est beau, & je ne veux point en diminuer la gloire: mais j'aimerois mieux encore que vous eussiez été le Père du Peuple, que le Père des Lettres. Avez-vous laissé les François dans la paix, & dans l'abondance?

# FRANÇOIS L

Non; mais mon fils qui est jeune soutiendra la guerre; & ce sera à lui à soulager enfin les peuples épuisés. Vous les ménagiez plus que moi: mais aussi vous faissez soiblement la guerre.

Louis

#### Louis XII.

Vous l'avez donc faire sans doute avec de grands succès? Quelles sont vos conquêtes? Avez vous pris le Royaume de Naples?

FRANÇOIS I. Non, j'ai eu d'autres expéditions à faire.

Louis XII.

Du moins vous avez conservé le Milanois.

FRANÇOIS I. Il m'est arrivé bien des accidens imprévus.

#### Louis XII.

Quoi donc, Charles Quint vous l'a enlevé? Avez-vous perdu quelque bataille? Parlez, vous n'ofez tour dire.

FRANÇOIS L.
J'y fus pris dans une bataille à Pavie.

#### Louis XII.

Comment pris. Helas! en quelle abime

s'est-il jetté par des mauvais conseils?

C'est donc ainsi que vous m'avez surpassé à la guerre? Vous avez replongé la France dans les malheurs qu'elle sousrit sous le Roi Jean. O pauvre France que je te plains! Je l'avois bien prévû: Hé bien je vous entens; il a fallu rendre des Provinces entières, & payer des sommes immenses. Voila à quoi aboutit ce faste, cette hauteur, cette témérité, cette ambition. Et la jussice... comment va-t-elle?

Bb 5

FRAN-

Digitized by Google

# FRANÇOIS L

Elle m'a donné de grandes ressources. J'ai vendu les charges de Magistrature.

#### Louis XII.

Et les Juges qui les ont achetées vendront à leur tour la Justice: mais tant de sommes levées sur le peuple ont-elles été, bien employées, pour lever & faire sublister les armées avec œconomie?

# FRANÇOIS L

Il en a fallu une partie pour la magnificence de ma Cour.

#### Louis XIL

Je parie que vos Maîtresses y ont eu une plus grande part que les meilleurs Officiers d'armée; si bien donc que le peuple est ruiné; la guerre encore allumée, la Justice vénale; la Cour livrée à toutes les folies des femmes galantes; tout l'état en sousrance. Voilà ce règne si brillant qui a ésacé le mien. Un peu de modération vous auroit fait bien plus d'honneur.

#### François I.

Mais j'ai fait plusieurs grandes choses qui m'ont fait louër comme un Héros. On m'apelle le grand Roi François.

#### Louis XII.

C'est-à dire que vous avez été flaté pour votre argent, & que vous vouliez être Héros aux dépens de l'Etat, dont la seule prospérité devoit faire toute votre gloire.

FRAN-

# François L

Non, les louanges qu'on m'a données étoient

## Louis XII.

He! y a-t-il quelque Roi si soible & si corrompu à qui on n'ait pas donné autant de louanges que vous en avez reçu? Donnez-moi le plus
indigne de tous les Princes, on lui donnera tous
les éloges qu'on vous a donnés. Après cela achetez des louanges par tant de sang & par tant de
sommes qui ruinent un Royaume.

# FRANÇOIS L

Du moins j'ai eu la gloire de me soutenir avec constance dans mes malheurs.

#### Louis XIL

Vous auriez mieux fait de ne vous mentre Jamais dans le besoin de faire éclates cette constance. Le peuple n'avoit que faire de cet Hérossen: le Héros ne s'est-il point ennuis en prison?

#### FRANÇOIS L

Oui sans doute, & j'acherai la liberté bien chèrement.

# §. LXXVI.

# Maniere de compter par Chifres.

JE NE parlerai que des deux sortes de chifres usités parmi nous, des Chifres Romains & des Chifres Arabes.

Des

# Des chifres Romains.

Les Romains ne se servoient au commencement que de cinq lettres, pour tous leurs chifres. Ces cinq lettres sont

V cinq X dix L cinquante

Chifres ajoutes.

D cinq cens M mille.

Ces cinq lettres combinées, étoient portées au moins jusques à cent mille. Ils représentoient le nombre de cinq cens de cette maniere, Io, mais dans la suite ils en firent un D qui signifie aussi cinq cens. Et pour représenter le nombre de mille, ils le faisoient de cette sorte clo. Avec le terns ils en firent une M qui signifie aussi mille; Ce caractère of significit aussi la même chose

# Des chifres Arabes ou vulgaires.

On les nomme arabes, parce qu'on dit que les Arabes en sont les inventeurs.

Pour compter des sommes infinies par ces sortes de chifres, nous n'avons besoin que de dix sortes de lettres ou caractères, qui sont ceux-ci & c'est par le moyen de leurs différentes combinations qu'on peut multiplier les suputations pres que à l'infini.

I u

| , • | Í  | 11)1         |   |
|-----|----|--------------|---|
| _   | 2  | deux         |   |
|     |    | trois        |   |
|     | 4  | quatr        | C |
|     |    | cinq         |   |
| •   |    | fix          | • |
|     | 7  | fept         |   |
|     | 20 | huir<br>neuf |   |
|     |    | zéro         | ٠ |
|     |    |              |   |

Ce dernier est un caractère de suplément, sur-tout dans les comptes ronds.

Je vais ranger ces deux fortes de chifres sur deux colonnes, accompagnés de leur valeur, qui répond aux chifres Romains & aux chifres Arabes.

# Chifres Romains. Chifres Arabes. Valeur.

| 3          | · x | Un     |
|------------|-----|--------|
| <b>11</b>  | 2   | deux   |
| TIT:       | 3   | trois  |
| THE OH IV  | 4   | quatre |
| V          | 5   | cinq   |
| γr         | 6   | fix -  |
| <b>VII</b> | 7   | fepr   |
| VIII       | 8 . | huir   |
| AITH ON IX | 9   | neuf   |
| <b>X</b>   | 10  | Dix    |
| XX.        | HE. | onze   |
| XII.       | 32  | douze  |
|            | 13  | Heize  |

| , · •            |          | •               |
|------------------|----------|-----------------|
| XIIII ON XIA     | 14       | quatorze        |
| , <b>X</b> Y     | 15       | quinze          |
| IVX              | 16       | <u>feize</u>    |
| XVII .           | 17.      | dix-sept        |
| XVIII            | 18       | dix - huir      |
| TAILLY OF KLZ.   | 19       | dix-neuf        |
| XX ·             | 20       | Vingt           |
| XXI              | 21       | vingt & un      |
| XXII             | 22,      | vingt - deux    |
| XXIII            | 23       | vingt-trois     |
| YXX DO LILIXX    | 24       | vingt-quatre    |
| XXX              | 25       | vingt-cinq      |
| XXVI (           | 26       | vingt - fix     |
| xxvn             | 27       | vingt-fept      |
| XXVIII           | 28       | vingt - huit    |
| XXVIIII OU XXIX  | 29       | vingt - neuf    |
| XXX              | 30       | Trente          |
| XXX              | 31       | trepte & un     |
| XXXII            | 32       | trente-deux     |
| XXXIII ·         | 33       | trente-trois    |
| XXXIIII OU XXXX  | 34       | trepte-quatre   |
| XXXV             | 35       | trente - cing   |
| XXXXX            | 36       | trente-fix      |
| XXXVIE           | 37       | trente-sept '   |
| XXXVIII          | 38       | trente-huit     |
| TIXXX DO MINVEXX | 39       | trente-neuf     |
| XL OU XXXX       | 40       | Quarante:       |
| XL1              | 41       | quarante & va   |
| KLIE             | 42       | quarante-deux   |
| XLIIE .          | 43       | quarante trois  |
| XIIA             | 44       | drataute-dratte |
|                  | <i>_</i> | · <del>-</del>  |

| XEW .    |         | 45  | quarante-cinq       |
|----------|---------|-----|---------------------|
| XLVI     |         | 46  |                     |
| XLVII    |         | 47  | quarante-sept       |
| XLVIII   |         | 48  |                     |
| XLIX     | · ;     | 49  | _                   |
| 3. A.    | (; .    | 50  |                     |
| Lt       | - 1.    | 51  |                     |
| LIT .    | C. C    | 52  |                     |
| LII      | •       | 53  |                     |
| TIA      |         | 54  | · ·                 |
| LV       | 4 19    | 55. | cinquante-cinq      |
| IVI      | **      | 56  | cinquante-fix       |
| LVII     | ٠       | 57  |                     |
| LVIII    | Ų · Υ . |     | cinquante-huit      |
| XXX      | :       | 59  | • <del>-</del> `    |
| TÉ       | :•      | 60  |                     |
| LXE'     | -       | 61  | soixante & un       |
| FXIL     | ( d •   | 62  |                     |
| Z.XIII   |         | .63 | soixante & trois    |
| TXIV     |         | 64  |                     |
| FXA      | · 🚁 .   | 65  |                     |
| LXVI     |         | 66  | foixante & fix      |
| LXVIE    |         | 67  | forxante & fept     |
| LXVIII / |         | 68  |                     |
| LXIX     | • • '   | 69  | foixante & neuf     |
| XXX .    | • • • • | 70  | soixante & dix, ou  |
|          |         |     | Septante            |
| FXXE     |         | 71  | soixante & onze     |
| TXXII    |         | 72  | soicante & douze    |
| exxiie . | • •     | 73  | soixante & treize   |
| TXXIA    |         | 74  | foirante & quatorze |
| •        |         |     | a. Tru              |

Digitized by Google

| TXIA .    | 75       | foixante & quinze        |
|-----------|----------|--------------------------|
| LXXVI     | 76       | foixante & seize         |
| LXXVII    | 77       | soixante & dix-sept      |
| LXXVIII   | · 78     | soixante & dix-huit      |
| LXXIX     | . 79     | foixante & dix-neuf      |
| LXXX      | 80       | Quarre-vingt, ou Octano  |
| LXXXI     | 81       | quatre-vingt un          |
| LXXXII    | 82       | quatre-vingt-deux        |
| LXXXIII   | ` 83     | quatre-vingt-trois       |
| LXXXIY    | 84       | quatre-vingt-quatre      |
| LXXXV     | 85       |                          |
| LXXXVI    | 86       |                          |
| FXXXAII . | . 87     | quatre-vingt-sept        |
| LXXXVIII  | 88       |                          |
| TXXXIX    | . 89     | quatre-vingt-neuf        |
| XC        | 90       | Quatre-vingt-dix, ou No- |
|           |          | nante                    |
| XCF       | . 91     | quatre-vingt-onze        |
| XCII      | 92       | - '\                     |
| XCIII .   | 93       | •                        |
| XCIA      | 94       | •                        |
| XCY       | 95       | quatre-vingt-quinze      |
| XCVI      | 96       |                          |
| XCVII     | 97       | quatre-vingt-dix-sept    |
| *CAIL     | 98       |                          |
| XCIX .    | 99.      |                          |
| C         | 100      | Cent                     |
| CL        | 150      | •                        |
| CC.       | 200      | - i                      |
| CCL       | 250      |                          |
| CCC       | 300      | trois cents              |
| 1         | <b>3</b> | &CCI                     |

350 trois cents cinquante CCCL 400 quatre cents 2002 450 quatre cents cinquente CCCCL 500 cinq cents Q VU CZ 550 cinq cents cinquante JOL OU DL 600 fix conts TOC OR DC 650 fix cents einquante IDCL OU DCL 700 fept cents IDCC OU DCC 750 sept cents cinquante ADCCL ON DCCA 800 huit cents DCCC OU DCCC \$50 huit cents cinquante IDCCCL OH DCCCL goo neuf cents 100ccc ou Deces 950 neuf cents cinquante IDCCCCL OU DCCCCL 1000 mille CIO OU OO OU M CID CID OU MM OU 2000 deux mille  $\infty \infty$ MMM DO CID CID CID 00 00 00 m 3000 trois mille MMMM UO CIO CIO CIO CIO ou so so so 4000 quatre mille MMMMM UQ CCL ou V oo 5000 cing mille 6000 fix mille 130 00 on A1 00 allim 192 0007 00 114 110 00 00 ccr HO CO CO CCI VIII OO 8000 100 00 00 CO 00 OU 9000 neuf mille IX OO. ECIDO DU DME OU 20000 dix mille IMI

Digitized by Google

20000 vingt mille OC XX UO CC122 CC122 CCIOD CCIOD CCIOD goooo trente mille OH XXX OC ccios isso ou ccios ectoo ectoo ectoo 40000 quarante mille OU XXXX CO 50000 cinquante mille 1999 ou l 🛇 60000 soixante mille 1000 ccioo ou lx 🛇 · foixante & dix to ceido ceido ou 70000 mille TXX 00. ככוסם ככוסם ככוסם כככו ou lxxx 👀 80000 quatre-vingt mille ecioo ccciooo ou iooo ccioo ccioo ccioo quatre-vingt - dix ccios ou lxxxx co goooo mille eccisso ou ca ou c 👀 100000 Cent mille.

#### 6. LXXVII.

#### · De CAMILLE, Général Romain.

MILLE à été l'un des plus grands hommes de l'ancienne Rome; il triompha quatre fois, & fut cinq fois Dictateur, fix fois Tribun militaire, & une fois Censeur; mais il ne fut jamais Consul. Il vainquit les Antiates joints aux Latins & aux Herniques, quoi qu'avec une armée fort inférieure en nombre. Pendant sa Censure l'an 367 de Rome, il sit ordonner que ceux qui étoient à marier, se mariassent avec les veuves de ceux qui étoient morts pendant la guerre. Il désit les Falisques,

A prir, après un siège de dix ans, la ville de Veies, d'ou il remporta un très-grand butin, qu'il distribua aux soldats, contre son vœu; car il avoit promis à Apollon la dixième partie du butin de Veies, & il ne s'étoit point souvenu de la mettre à part. Le Sénat ordonna que le soldat reporteroit la dixième partie de sa portion du butin. Cet Edit sit murmurer contre Camille, & lors-qu'il eut fait rejetter la proposition d'envoyer des habitans à Veies, l'un des Tribuns le cita en justice, pour lui faire rendre compte du butin de cette ville. Camille, innocent, prévint sa condannation, s'éxila de luimême, mais il ne laissa pas d'être condanné à une grosse amende.

Durant cet éxil les Gaulois s'étant rendu maîtres de Rome; qu'ils brulèrent, assiégeoient le Capitole, qui étoit réduit aux abois par la samine. Dans cette extrémité Camille, qui étoit à Ardée, sut élu Distateur. Il sollicita les Ardéates de venir au secours de Rome & de toute l'Italia, contre l'invasion des Gaulois. Il arriva dans cette capitale au moment qu'on pésoit les deux mills livres d'or, en exécution du Traité sait avec les Gaulois, pour les obliger à lèver le siège. Camille ayant chargé les ennemis à l'improviste, les contraignir de se retirer honteusement & avec perte. Il mérita par cette action, le nom de second Romulus & de restaurateur de sa patrie. Après cette désaite il remit les Loix dans leur prémière vigueur,

vigueur, soumit les Volsques, & désir les Eques, les Toscans & autres peuples voisins.

Lorsqu'il assiégeoit Falérie, un Maître d'Ecole lui amena les enfans des plus considérables familles de cette ville. Camille détestant cette trahison, renvoya cer homme à Falérie & le fit accompagner de ces enfans, armés chacun d'une verge. Ce procédé charma si fort les Habitans, qu'ils se rendirent à ce gén'reux ennemi.

Le bruit d'une nouvelle course de Gaulois en Italie obligea le Sénat de le créer Dichateur pour la cinquième fois en 387. Il défit les enne mis, qui s'étoient avancés jusques dans les cam-pagnes d'Albe, & retourna dans Rome triom-phant, 23 ans après qu'il l'eut délivrée pour la

prémière fois.

Les Romains, pour reconnoitre tant de bienfaits & de services si importans, lui élevèrent une statue équestre dans la place de Rome; honneur qui n'avoit encore été rendu à aucun Citoien. Il mourut de la peste deux ans après, à l'âge de quarre-vingts-ans, l'an 389 de Rome, 365 Avant l'Ere chrétienne.

## . LXXVIII.

En voyageant sans Chapeau, on ne gague que le ripune.

UN AMBASSADEUR de France étant revenu de Rome avec un grand rhume, sans avoir obtenu un Chapeau de Cardinal, qu'il étoit allé demander pour un Archevêque, un railleur dit:

dit: Qu'il ne faloit pas s'étonner de son rhume, puisqu'il étoit revenu de Rome sans chapeau.

Peut-être ceux qui traitent à présent tous les bons mots de turinpinades, laisseront-ils passer colui-ci sans l'injurier. On leur demande encore un passe-port pour le suivant, qui s'addresse à quelques Cardinaux:

Vous eutes bien long-tems le bonner rouge en tête, Avant que vous cussiez mis le tête dedans.

# S. LXXIX.

CARACTERES DE CE RIECLE. Ridicule des esclaves de la mode, & des gens mous & effémines.

PHIS voit à l'Eglise un soulier d'une nouvelle mode, il regarde le sien & en rought; il ne se croit plus habillé; il étoit venu à Eglise pour s'y montrer, & il se cache; le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce, & il l'entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents; il fait la petite bouche, & il n'y a guères de momens où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au miroir, & l'on ne peur être plus content de personne qu'il l'est de lui-même. Il s'est acquis une voix claire & délicate, & heureusement il parle gras. Il a un mouvement de tête, & je ne sais quel adoucissement dans les yeux, dont il n'oublie-pas de s'embellir. Il a une démarche molle,

& le plus joli maintien qu'il est capable de se procurer. Il met du rouge, mais rarement, il n'en fait pas habitude. Il est vrai aussi qu'il porte des chausses & un chapeau, & qu'il n'a ni boucles d'oreilles, ni colier de perses; Aussi ne l'aije pas mis dans le chapitre des femmes.

J. LXXX.

Le fidèle amour.

DIALOGUE

INTER'

# LE PASSANT ET LA TOURTERELLE

LE PASSANT.

UE FAIS-YU dans ces bois plaintive Tourrerelie?

LA TOURTERELLE.
Je gémis, j'ai perdu ma compagne fidèle:

LE PASSANT.

Ne crains-tu point que l'Oiseleus Ne te fasse mourir comme-elle?

LA TOURTERELLE. Si ce n'est lui, ce sera ma douleur.

Voici une traduction de ce Dialogue en vers latins.

VIATOR.

. Quid gemis in fola, Turtur miserabilis, ulmo?

TURTUR

Compare sublato, quid, nist trifte, geman?

VIATOR

#### VLATOR.

Non mesuis vibi ne pariser vitam auferat auceps

TURTUR. Si mihi non auceps, auferet inse deler.

## 6. LXXXI.

Origine du Proverbe \* Se battre de la Chappe à l'Evêque.

Qu'Ann l'Archevêque de Bourges prend posfession de son Archevêché, le peuple se
jette sur sa \*\* Chappe & la met en pièces,
chacun s'essorgant d'en avoir quelque morceau,
qu'il garde bien précieusement. Le Pape S. Grégoire blâme la coutume superstitueuse du Peuple
Romain, qui déchiroit la \*\*\* Dalmatique, dont
on avoit couvert le corps du Pape, lorsqu'on le
portoit au tombeau, & en gardoit des lambeaux,
comme si c'eussent été de véritables reliques.
C'est apparenment cette coutume qui a donné
lieu au Proverbe, Se débattre de la Chappe à
l'Evêque. La fainteté des premiers Papes étoit
Cc 4

<sup>\*</sup>Ce proverbe signifile, disputer à qui spertiendre une chole qui n'est & ne peut être à pas un de cenx qui se la disputeur. On peut l'exprimer en allemand par ems Kayfers Bart Arriven.

on Ornement d'Eglife, apellé ausement pluviel. C'est un long & ample manteau, qui s'agrase par devant, & qui se porte par l'Evêque, le Prêtre officiant &c. durant le service divin.

<sup>\*\*\*</sup> Autre habit d'Eccléssaftique que portent les Diacres & les foudiagres , pendant la Messe.

cause de l'empressement des Romains, pour avoir quelque-chose de ceux qui sont venus dans la suite.

# 6. LXXXIL

#### DE SCIPION L'AFRICAIN.

Durtius Cornelius Scipion, furnomme l'Africain, étoit fils de Publius Cornelius, & n'étoit pas encore âgé de dix-huit ans, lorsqu'il seuva la vie à son père à la bataille du Télin. Enstite il arreta la Noblesse Romaine, qui vouloit abandonner Rome, après la défaite de Cannes. Son père & son oncle étant morts, il sut envoyé en Espagne à l'âge de vint-quatre ans; & en moins de quatre années, il réconquit tout ce grand pays sur les Carthaginois. En un seul jour il em-porta Carthage-la Neuve. Sa douceur contribua beaucoup à affermir ses conquêtes. La femme de Mardonius & les enfans d'Indibilis, qui étoient des principaux du pays, s'étant trouvés parmi les prisonniers, il les sir mener honorablement à leurs parens. Ce sur dans cette occasion, que par un motif de continence il ne voulut pas même donner à ses yeux la fatisfaction de voir une jeune Dame, dont la beauté attiroit l'admiration de rout le monde. Il accompagna même cette modération généreuse, d'une libéralité qui ne l'étoit pas moins; car il voulut que la rançon qu'on lui of-frit pour cette prisonnière, servit à l'augmentation de la dor qu'on avoir promise à un Seigneur Celtibérien, auquel elle étoit fiancée. N

Digitized by Google

Il mir fin à la guerre d'Espagne, par une grande bataille qu'il donna dans la Bétique, aujourdhui, l'Andalousse, où il désit plus de cinquante mille hommes de pied & quatre mille chevaux. Depuis, il porta la guerre en Afrique, où tout lui succèda. Il désit deux fois les ennemis, commandés par Asdrubal & par Syphax, Roi de Numidie. Dans la prémière bataille, il y eut quarante mille des ennemis tués ou brûlés, & six mille prisonniers; dans la seconde leurs troupes surent dissipées, & Lælius, avec Massinissa, Roi d'une autre partie de la Numidie, poursuivirent Syphax, qui sut pris dans Cirtha evec Sophonisbe sa semme. Ces avantages surent remportés l'an 551 de la fondation de Rome, & le 203 avant Jésus-Christ. L'année suivante, Scipion gagna la baraille de Zama, où Annibal fur défair: il lui ma vint-mille de ses gens, & en prir pareil nombre, avec onze éléphans, fais mina, fils de Syphax, amenoit du secours sux Carthaginois: Scipion alla au devant de lui, & défir quinze mille de ses soldats. Ainsi la ville de Carthage, affiégée par mer & par terre, se soumit à des conditions très avantageuses pour Rome, où Scipion revint l'an 554, & le 201 avant Jésus - Christ, triomphant de Syphax; après quoi on lui donna le nom d'Africain. Il avoir déja été Consul: il le fut une seconde fois, & fut élevé aux plus grands honneurs de la République. L'an 564 de Rome, il sujvir son frère Cc 5

en Asie. A son retour, les deux frères Pétiliens, Tribuns du peuple, oserent l'accuser de pécular, & même de trahison, pour l'intelligence qu'ils prétendoient qu'il aveir eue avec Antiochus, en considération de son fils Scipion, qui étant prisonnier de guerre entre les mains de ce Roi, lui avoir été renvoyé sans rançon. Scipion, après avoir raconté ce qu'il avoir fait pour le public, sit souvenir le peuple qu'il avoit désait Annibal en Afrique à pareil jour, & qu'il étoit juste qu'il en allat rendre graces aux Dieux. Le peuple le considérant alors comme son principal défenfeur, oublia qu'il fut accuse, & l'accompagna dans tous les temples, comme si c'est êté le jour de son triomphe. Après cela, ce grand homme picque de l'ingratitude des Romains, se retira à Linterne dans la Campagne de Rome, & y passa le reste de ses jours dans l'étude & l'entretien des Gens-de-Lettres. Il les aimoit, & il étoit lui-même éloquent, comme nous l'aprenous de Ciceron.

# S. LXXXIII.

#### Du Lion

quatre pieds. Il est d'un poil tirant sur le roux. Il a le devant de la tête quarré, le mufeau plat & gros, les yeux affreux, la gueule grande, le con couvert d'une grosse crinière, le ventre grêle, les jambes & les cuisses grosses & nerveuses, la queue longue, grosse & trèsforte

forte. Il a cinq ongles aux pieds de devant & quatre aux pieds de derrière. Sa langue est apre, & hérissée de plusieurs pointes d'une matière fort dure, & semblable à celle des ongles, dont elle a aussi la figure. Ces pointes sont longues de près de deux lignes. La sémelle diffère du mâle, en ce qu'elle n'a pas de crinière ou de long poil autour du cou C'est le plus séroce & le plus courageux de tous les animaux: & c'est une erreur populaire de croire que le lion ait peur du coq.

# S. LXXXIV.

#### ALLEGORIE

Dans ces prés fleuris
Qu'arrofe la Seine,
Cherchez qui vous meine,
Mes chères Brébis.
J'ai fait pour vous rendre
Le Destin plus doux,
Ce qu'on peut attendre
D'une amitié tendre;
Mais fon long courroux
Détruit, empoisonne
Tous mes soins pour vous,
Et vous abandonne

Aux

L'auteur de ces vers, Madame Desnoullers, fous l'inque d'une Bergère qui parle à ses Brebis, rend compte à ses enfans de tout ce qu'elle a fait pour eux, & se plaint tendrement des rigueurs de la Fortune.

Aux fureurs des loups.
Seriez vous leur proie
Aimable troupeau!

Vous de ce hameau L'honneur & la joie; Vous, qui gras & beau, Me donniez sans cesse Sur l'herbette épaisse Un plaisse nouveau.

Que je vous regrette!

Mais il faut céder

Sans chien, fans houlette,

Puis-je vous garder?

L'injuste fortune

Me les a ravis.

En vain j'importune
Le Ciel par mes cris;
Il rit de mes craintes,
Et fourd à mes plaintes,
Houlette ni chien,
Il ne me send rien.

Puissiez-vous contentes, Et sans mon secours, Passer d'heureux jours, Brebis innocentes, Brebis, mes amours! Que Pan vous désende:

Helas!

Hélas! il le fait. Je ne lui demande Que ce seul bienfait. Oui, Brébis chéries. Qu'avec tant de soin J'ai toujours nourries; Je prens à témoin Ces Bois, ces prairies, Que si les faveurs Du Dieu des Pasteurs Vons gardent d'outrages, Et vous font avoir, Du marin au soir, De gras paturages, Pen conserverai Tant que je vivral La douce mémoire: Et que mes chansons En mille façons Porteront la gloire, Du rivage heureux Où vif & pompeux, L'astre qui mesure Les muits & les jours, Commencant fon cours. Rend à la Nature Toute la parure;

Jusqu'en

Jusqu'en ces climats, Où sams doute les D'éclairer le monde, Il va chez Thétis, Rallumer dans l'onde Ses seux amortis.

## 6. LXXXV.

# De la Ville de JERUSALEM.

Jérusalem étoit la capitale de la Terrefainte ou Palestine. Quelques uns croient
que cette ville a eu pour fondateur Melchisedech, Roi & Sacriscateur, qui lui donna le nom
de Salem; que les Jébusens la prirent depuis;
qu'ils y bâtirent une forteresse, dite Jébus, de
leur nom; & que de ce même nom & de celui
de Salem, on sit celui de Jérusalem. Le Roi
David ayant enlevé la forteresse, qui étoit la partie haute de la ville, aux Jébuséens, la nomma la
Montagne de Sion, la ville ou Ciré de David.

Salomon fir élever divers édifices à Jérusalem, tels que le Temple, une Maison Royale, apellée Maison du Liban & quelques autres. Cene ville fut prise & pillée plusieurs fois, jusqu'au tems de Nabuchodonozor Roi de Babylone, qui l'ayant aussi prise sit crever les yeux au Roi Zédéchias, mettre le feu au Palais du Roi, au Temple & aux autres édifices, & démolir les murailles: desorte que cette ville su catièrement ruinée; les ennemis ayant mis tout à seu & a fang.

lang, & commis tous les excès dont ils étoient capables.

Soixante & dix ans après, Cyrus renvoya les Juis captifs dans la Judée, où ils rebatirent fous Zorobabel & Esdras, Jérusalem & le Temple. Cette ville fut encore reprise & pillée par Antiochus Epiphanès, mais peu de tems après Judas Macchabée la recouvra. Pompée irrité contre les Juifs, soufrit que ses soldats y sissent des défordres extrêmes, l'an 64 avant Jésus-Christ; & Hérode Ascalonite l'ayant emportée, y fit de grands, ravages, l'an 37 avant l'Ere chrétienne. Il est vrai que dans la suite il les répara par des édifices fomptueux qu'il y fit élever.

Cette ville, loin de profiter des avertissemens

de Jésus-Christ, contribua à son crucissment. Cette ingratitude criminelle attira sur elle & sur fes habitans une punition si terrible, qu'on auroit peine à en marquer de semblable. Christ la prédit, lorsque les Juiss le trainoient sur la montagne du calvaire, pour l'y attacher en croix, & avertit des personnes pieuses de ne point pleurer pour lui, mais pour elles-mêmes & pour la ville de Jérusalem, qui devoit bientôt sentir les effets de la vengeance divine. Cela fut bientôt exécuté, & les derniers malheurs de cette ville l'accablerent l'an 70 de Jésus-Christ. L'Empereur Tire assiègea Jérusalem, au tems de la solennité de Pâques, qui avoit attire une infinité de Peuple, de tous les endroits de la Judée. Au bout de quatre mois il se saisse du

Tem-

Temple; mais avant cette prife, les vivres étoient rellement diminués, qu'après avoir eu recours aux chôses les plus sales, la chair humaine sur employée pour la nourriture des hommes. Une mère tua un enfant qu'elle avoir à sa mammelle, & prolongea sa vie de quelques jours, aux dépens de celle qu'elle lui avoir donnée. Le Temple sur brûlé, & Tite donna permission aux soldans de bruler la ville, qui éprouva alors tout ce que le pillage & les stammes ont de plus horrible. A peine demeura r-il quelques traces de certe superbe ville, qui avoir été la Reine de l'Orient & le siège de la Réligion, pendant plus d'onze cens ans, depuis que David y avoir mis le Trone de ses successeurs. Tire sit entièrement ruiner cette meurtrière des Prophètes, exécutant ce qui avoir été prédit par le Fils de Dieu, Qu'on n'y laisseroit pierre sur pierre.

L'an 132, L'Empereur Adrien, à cause de sa haine qu'il avoit pour les Juiss, sit bâtir à Jérusalem plusieurs Temples aux Dieux des Païens, & ces Temples subsissérent jusqu'au tems de Constantin qui repeupla la ville, & l'embellit de divers beaux édifices. Sous l'Empire d'Héraclius cette ville sur emportée, par Cosroës II, Roi de Pèrse, l'an 614. Depuis dans le VII & dans le VIII siècle, cette ville & toute la Terre-sainte sur presque toujours la proie des Sarrazins, successeurs de Mahomer, jusqu'au tems de Charlemagne, auquel Aron Raschid, Calife, donna ce pays

17

pays en 807, se réservant seulement le titre de son Lieutenant.

Après la mort de ce grand Monarque, les Infidèles continuèrent leurs tyrannies en la Terre-Sainte. Les Princes françois, qui en 1096 entreprirent la conquête de ce pays, sous le nom de Croises & de Croisade, sous le commande ment de Godefroi de Bouillon, se rendirent mastres de Jérusalem, le 15 Juillet 1099, dont le même Godefroi fut le prémier Monarque. Il eut divers fuccesseurs, que les Sarrazins inquiétèrent par des guerres continuelles, jusqua ce que Saladin, Roi de Syrie & d'Egypte, après avoir remporté plufieurs victoires sur les Chrétiens, leur arracha enfin Jérusalem, le deuxie me Octobre 1187, & toute la Terre-Sainte, à la réserve de quelques, forres places, qu'ils prirent dans la fuite.

Ainsi au bout de 88 ans, finit le Royaume de Jérusalem, dont le tître a passé par diverses familles, & qui fait aujourd'hui partie des Etats du Grand-Scigneur.

Les Rélations que nous avons aujourd'hui du Levant, nous affurent que Jérusalem est peu peuplée; & que ses habitants sont Turcs, Arabes, Juiss, Chrétiens, Schismatiques, Grècs; Arméniens, Maronites, Abyssins, Nessoriens; des Réligieux de S. François, des Réligieux Turcs, Dervis, Santons &c. outre la milice du Gouverneur & les Officiers du Cady,

Tome II.

Dd

. LXXXVI.

## S. LXXXVI.

#### D'ANNIBAL

ANNIBAL, Général des Carthaginois, die le Grand, étoit fils d'Amilcar. C'est ce même Amilear, qui disoit ordinairement de ses trois fils, qu'il nourrissoit trois lions, qui déchireroient un jour Rome & ses alliés. Il sit jurer Annibal sur les autels, de poursuivre les Romains jusqu'à la mort; & pour lui inspirer cette haine, il le mena en Espagne, dès l'âge de neuf ans, l'élèva luimême dans son camp, & lui aprit le métier de la guerre, aux dépens des peuples alliés des Romains. L'an 534 de Rome, 220 avant Jésus-Christ, Annibal âgé de 26 ans, prit le comman-dement de l'armée des Carthàginois, après la mort de son beaustère Asdrubal. Il soumit d'abord les Olcades, prit la ville de Cartéia & fut hiverner à Carthagène, qu'on apelloir alors Carthage la-Neuve. L'Année d'après il prit la ville de Salamanque, & ensuite il emporta celle de Sagunte, après un siège de sept mois, pendant lequel les assiéges sousrirent les dernières extrémités, avant que de se rendre.

De-la il sit dessein d'aller amaquer les Romains jusques chez eux; trompa Publius Gorn. Scipion, qui lui vouloit disputer le passage du Rhône, se sit un chemin nouveau au travers des Alpes, & entra dans l'Italie, avec une armée de quatre-vingt-dix-mille hommes de pied, & de douze mille chevaux, l'an 536 de Rome. Les

auteurs ont vanté la hardiesse infatigable, avec laquelle il pénétra les Alpes. Il monta jusqu'au sommet de ces hautes montagnes, en neuf jours de tems, malgré les neiges dont elles sont couvertes, & malgré la résissance des montagnards, qui s'oposoient à son passage. Il les resserra dans les cavernes, qui leur ser-voient de retraite, & par une invention in-connue jusqu'alors, il coupa ce qui l'incommodoir le plus dans ces rochers, à ce que l'on croir communément, avec le feu, le fer, & le vinaigre. Enfin il fir une telle diligence, qu'en quinze jours il passa ces montagnes, qu'en avoir cru inaccessibles. Après avoir pris Turin dans trois jours, il s'avança vers Pavie, sur le bord du Pô. Après cela il se répandir dans toure l'Italie, & porta avec lui la terreur & l'effroi de toutes parts. Cornélius Scipion, qui avoir apris sa marche, étoir yenu à sa rencontre. Il y eur entre eux une baraille mes-sanglante, où Scipion perdir ses meilleures troupes, & où il auron aparemment péri lui-même, sans le secours de son fils, qu'on surnomma depuis l'Africain. Le Con-sul Romain, ayant recueilli les débris de son armée, alla se poster sur les bords de la rivière de Trébia, où l'autre Consul Sempronius Longus, qui ne connoissoir pas encore Anni-bat, s'exposa sémérairement au hazard d'un combat, & perdir beaucoup de monde. L'année d'après, 537 de Rome, Annibal remporta Dd 2 une

une grande victoire sur Flaminius, près du lac de Thrasimène: quinze mille Romains y sur rent taillés en pièces, outre quatre mille chevaux, que Servilius Geminus avoit envoyés à son Collègue.

Quintus Fabius Maximus, créé Dictateur Quintus-Fabrus Maximus, crée Dictateur la même année, trouva l'art de lasser Annibal par ses délais, qui lui firent donner le nom de Temporiseur, & qui tirèrent Minusius Rusus, Général de la Cavalerie, d'un grand danger, où il s'étôit exposé par son imprudence. En 538 de Rome, Térentius Varro, qui venoit d'êrre fait Consul, donna baraille à Annoit d'êrre fait Consul, donna baraille à Annibal de Consultation de la Consultation d ribal, contre l'avis de son Collègue Paul Emile. Cerre journée mémorable dans l'Histoire, est celle de Cannes, où Paul Emile perdit la vie, avec quarante millé hommes, entre lesquels Etoit toute la fleur de la noblesse Romaine. Etoit toute la fleur de la noblesse Romaine. Aussi Annibal envoya à Carthage trois boif seaux remplis d'anneaux des Chevaliers tués dans cette bataille. Mais il ne sur pas prositer d'une victoire si complette. Ce sur en cette rencontre qu'il sit voir que les plus grands hommes sont sujets à de grandes saures. Il s'oublia lui-même, & perdir par sa non-chalance une victoire entière: car au-lieu d'aller de ce pas attaquer Rome, il alla noyer sa gloire & ses espérances dans les délices de Capoue. Fabius Maximus continua sur-tour de le satteuer par sa prudence. Il un s'occurrence le fariguer par la prudence. Il ne s'occupon qu'à

qu'à suivre par-tout Annibal, à le harceler, à le camper avantageusement, & à se tenir serré. Cette conduite désespéroit le Carthaginois, qui sit inutilement tout ce qu'il put, pour attirer Fabius au combat.

L'année d'après, Marcellus prit Syracuse, & & Annibal, après avoir pris Tarente l'année suivante, perdir la ville de Capoue, que Fulvius Flaccus emporta malgré lui. Ce sut durant ce siège qu'Annibal résolut d'aller à Rome; mais c'étoit trop tard.

Les Romains étoient revenus de ce grand étonnement, où les avoit jettés la perte de cinq batailles, & du grand éfroi que leur avoit caufé la journée de Cannes. Ils firent si peu de cas de l'arrivée d'Annibal, qu'ils firent partir un secours considérable pour l'Espagne, le même jour qu'il vint camper aux portes de Rome. Bien plus, le champ où il avoit fait tendre sa tente, sur vendu ce jour-là-même tout ce qu'il pouvoir valoir. Annibal informé de ces marques de mépris, sit vendre à l'encan, de son côté, les petites boutiques de Rome: mais en même tems il décampa, à cause des pluies qui survinrent.

Deux ans après, le Proconful Marcellus, homme aussi hardi que Fabius étoit modéré, donna trois batailles à Annibal, en trois jours consécutifs. Le prémier jour, l'avantage sut égal; le second Marcellus se retira dans son Dd 3 camp,

samp, après avoir en le dessous; le troisième it fut plus heureux, mais sans avoir désait pleinement les troupes d'Annibal; le quatrième il présenta encore la bataille, avec la même vigueur que le prémier jour: mais Annibal se retira, difant, Que saire avec est homme, qui ne peut demeurer ni victorieux, ni vaincu.

L'année d'après, Marcellus & Crispinus, Consuls, tomberent dans une embuscade, où le prémier sut tué. Annibal ayant en sa possession le Corps de ce Consul, sit écrire sous le nom de Marcellus, de qui sans doute il avoit le cachet, au Gouverneur de Salapie, que la nuit suivante il viendroit dans leur ville, & lui ordonna de lui tenir les portes ouvertes. Cette ruse étoit bien imaginée, & Salapie étoit perdue sans la prudence de Crispinus, qui ayant sait avertir les villes voisines, le Gouverneur de Salapie prépara une contre-ruse à Annibal. Car lui ayant ouvert les portes, il donna si brusquement sur les siens, qu'il en désit un grand nombre, & força le reste à se retirer en consusion.

L'an 547, Claude Néron surprit Annibal par un stratageme. Assurbal son frère venoit d'arriver en Italie: on lui avoit oposé l'autre Consul, Livius Salinator, qui étoit visa vis de cer ennemi, près du sleuve Métro, dans l'Ombrie. Néron sortit sécrettement de son camp, avec une partie de ses troupes, & alla joindre son Collè-

Collègue à six journées de la, où dans une bamille, ils tuèrent cinquante-cinq-mille des ennemis, & en firent cinq mille prisonniers. Ensuite Néron revint dans son prémier camp, & sit jetter dans celui d'Annibal la tête d'Asdrubal, qui avoir été tué dans la dernière bateille, pour le convaincre du malheur de son frère. Cette défaite rabaissa la fierté d'Annibal, & lui sit déséspérer des affaires de Carthage en Italie. En effet, il n'y eur plus que du désavantage, jusqu'à ce qu'il fut rapellé en Afrique, pour faire tête à Scipion, qui vengeoit Rome, des maux que lui avoient faits les Carthaginois. Annibal passa en Afrique, l'an 551 de Rome, après seize années de sejour en Italie. Il s'aboucha d'abord avec Scipion, pour trouver un expédient, qui pût terminer les différens de leurs Républiques. Mais les propositions, qu'ils se faisoient n'ayant pas êté reçues, ils en vinrent à une bataille, qui se donna l'an 552, près de Zama, & qu'Annibal perdit avec vingt-mille hommes; ce qui l'obligea de conseiller aux Carthaginois de demander la paix.

En 559 de Rome, il se retira en Asie vere Antiochus, pour lui persuader de prendre les armes contre ses ennemis, qui le vainquirent trois ans après. Ce nouveau malheur l'obligea de se résugier auprès de Prusias, Roi de Bithynie, sous l'espérance de l'engager dans la même guerre. Ensin, craignant d'être livré D d 4

aux Romains, qui le demandoient à Prulias, il s'empoisonna lui-même, agé de 64 ans, l'an 571 de la fondation de Rome, & 183 ans avant Jésus-Christ.

Ainsi périr un des plus grands Capitaines du monde, après avoir fait la guerre 16 ans en Italie, gagné plusieurs barailles, soumis par force, ou par alliance, divers peuples, assiégé Rome, & s'être rendu maître de plusieurs villes.

## §. LXXXVII.

# Le Cérémonieux est le fleau de la Societé.

Rien de plus estimable que la civilité, mais rien de plus ridicule & de plus à charge que la cérémonie. Un honête homme, d'une politesse aisée, qui se conduit dans les compagnies avec une circonspection raisonnable, fait l'agrément de la societé, parce qu'on se sent à son ais avec lui; mais les cérémonieux sont le sleau des honêtes gens. Il faut trop d'attention pour vivre avec eux, & on n'est jamais sûr de les saissaire; ils trouvent toujours quelque démarche qui blesse leur orgueil. On ne leur fait pas affez d'honneur, ou l'on en fait trop aux autres, & on ne sait comment contenter leur espré pointilleux.

§. LXXXVIII

# S. LXXXVIII.

Belles pensees sur le tems.

LE TEMS m'a demandé le compte.

Je lui ai répondu le compte veux du tems:

Car qui sans rendre compte a perdu-tant de tems,

Comment peut-il sans tems en rendre un si grand

compte?

Le Tems m'a refusé de différer le compte,
En disant que mon compte a refusé le tems;
Et que n'ayent pas fait mon compte dans le tems,
Je veux en vain do tems pour bien rendre mon
compte,

O Dieu quel compte peut nombrer un 5 grand tems? Et quel tems peut suffire à faire un si grand compte? Vivant sans rendre compte j'ai négligé le tems. Hélas presse du tems & oppresse du compte, Je meurs, & ne saurois rendre compte du tems, Puisque le tems perdu n'entre point dans le compte.

# S. LXXXIX.

Des Patrons & des Cliens à Rome.

Pour empêcher & prévenir la jalousie que la diversité de conditions pouvoit exciter à Rome, entre les deux Ordres de l'Etat, favoir du Sénat & du Peuple, Romulus travailla à les Dd 5 attachér

amacher l'un à l'autre, par des liaisons & des bienfaits réciproques, & à les unir ensemble, de manière, qu'en faisant honneur à la No-blesse, il ne rendit point le l'euple méprisa-ble. Pour cela il établit le droit de l'atronage, & régla les services & les devoirs que les Patrons & les Cliens se rendroient les uns aux autres. D'un côté les Patrons étoient obligés d'expliquer à leurs Cliens les Loix qu'ils n'étoient pas en état d'entendre; de prendre foin de leurs affaires, quelque-part où ils fussent, & de se porter pour leurs intérêts, avec la même ardeur qu'un père le pourroit faire, pour ceux de ses propres enfans. Ils étoient chargés de faire valoir l'argent de leurs Cliens, de présider aux contrats qu'ils en faisoient, & d'empêcher qu'on ne leur sit aucun tort. S'il arrivoit qu'on leur intentât quelques procès, c'étoit au Patron à les soutenir, & à désendre ses Cliens contra leurs accusateurs. En un mot ils étoient obligés de leur procurer toute la tranquillité, dont leurs accusateurs. En un mot ils étoient obli-gés de leur procurer toute la tranquillité, dont ils avoient besoin dans les affaires publiques ou particulières, afin qu'ils ne sussent point derournés de leurs travaux; & ce qu'il y avoit de plus grands hommes dans la République, se faisoient un plaisir, & tenoient à hommeur de rendre ces sortes de services à leurs Con-citoyens. Les Cliens, de leur côté, s'enga-geoient envers leurs Patrons à fournir la dot de leurs filles, si les pères n'éroient pas en état eux-mêmes de les pourvoir: à les racheter à leurs frais, eux & leurs enfans, s'il arrivoit qu'ils fufsent pris par les ennemis; à payer les dépens des procès que leurs Patrons auroiens perdus, ou les amendes pécuniaires, aux quelles ils au-roient été condannés, le tout de leurs propres deniers, sans usure ni intérêt; à entrer dans toutes les dépenses qu'ils étoient obligés de faire dans leurs charges & dans leurs emplois, avec la même affection que s'ils eussent été de leurs familles. Outre ces engagemens particuliers aux Patrons d'une part, & aux Cliens de l'autre, il y en avoir encore entr'eux de communs. Il n'étoit pas permis aux Patrons & aux Cliens de s'entr'accuser en justice, de porter témoignage ou de donner leurs suffrages l'un contre l'autre, ni de se ranger du parti de leurs ennemis mutuels. Quiconque se rendoit coupable d'aucune de ces sautes, étoit puni très-sévèrement.

Ce Droit s'étendit avec la puissance de Rome. Quand l'Empire eut été aggrandi par des conquêtes, les Colonies, les Villes alliées, ou conquises par les armes, prenoient aussi quelques Romains à leur choix, pour être leurs Patrons. Souvent même le Sénar renvoyoit les disférens des Villes & des Nations à leurs protesteurs, dont il confirmoit ensuite le jugement.

Il est aisé de concevoir combien un réglement si sage, étoit propre, à lier les petits aux grands, grands, par des intérêts réciproques; à entretenir l'union entre les différens Corps de l'Etat, & à prévenir les suites sunestes des divisions, inévitables dans les Républiques, & qui n y sinifsent pour l'ordinaire que par le meutre & le carnage: au lieu qu'à Rome, pendant plus de six cens ans, nous les verrons roujours terminées pacifiquement, quelque vives & quelque violentes qu'elles puissent être. Cette coutume, observée constamment, jusqu'à la fin de la République, & beaucoup par-delà, marque un esprit de prévoyance & une maturité de conseil bien admirables, dans un Prince aussi jeutre qu'étoit alors Romulus.

## §. XC.

#### DE POMPRE.

Pompre, à qui ses belles actions acquirent le surnom de Grand, naquit l'an de Rome 648, le dernier de Septembre. Des qu'il eut pris la robe virile, il sit la guerre sous son père Pompée Strabon, qui étoit grand Capitaine. A l'âge de 23 ans, il entreprit de son chef, & sans aucune autorité publique, de désendre & de rétablir l'honneur de sa patrie oprimée. Il leva trois légions qu'il mena à Sylla; & trois ans après il mérita les honneurs du triomphe, qu'on ne put resuser à sa valeur, dont il avoit donné des preuves convaincantes, en reprenant la Sicile & l'Afrique sur les proscrits. Il triompha une seconde sois, l'an de Rome 681, après

après avoir terminé heureulement une expédition contre Sertorius. Ce triomphe lui fut décerné quelques jours avant que d'être élu Confut, & n'étant encore que fimple Chevalier Romain: ce 'qui n'étoit jamais arrivé à personne avant lui.

Pompée pendant son Consular rérablit la puissance des Tribuns du Peuple: il sur chargé d'exterminer les Pirates, & après les avoir battus en divers endroits, il les attaqua avec route sa slone, les dést, & en nettoya la mer, dans l'espace de quarante jours. Ces avantages surent suivis de ceux qu'il remporta contre Tigrane & Mithridate. 'Il pénétra par ses victoires dans la Médie, dans l'Albanie & dans l'Ibérie. De là il tourna ses armes contre les pares les pare dans l'Ibérie. De là il tourna sés armes contre les nations qui habitoient les pays les plus reculés à la droite du Pont-Euxin, les Colques, les Achéens &c. Il soumit aussi les Arabes & les Juiss. Se voyant ainsi vainqueur de toutes les nations qu'il avoit attaquées, il revint en Italie, élevé à un point de grandeur, auquel ni les Romains, ni lui, n'auroient osé aspirer. On le reçut avec une joie extrême, parce qu'ayant congédié ses troupes, il rentra dans la ville, en particulier & simple Citoyen, 61 ans avant Jésus-Christ. Il triompha pendant deux jours, avec une très grande magniscence, & mit dans le trésor public de plus grandes sommes, qu'il n'y en étoit jamais entré, par les victoires d'aucun autre Général.

Au milien de ces prospérités, la gloire de César blessoit les yeux de Pompée: le prémier ne vouloit point de Mastre, & l'autre point de compagnon. Julie, fille de César, que Pom-pée avoit épousée, sur quelque rems le lien & le gage commun de la concorde entre ces grands hommes. Il se forma même un Triumvirat entre César, Pompée & Crassus; mais cette intelligence n'eur point de sinte, & dégénéra en animosité, par la jalousse qu'ils avoient de la puis-sance l'un de l'autre: elle se détruisse tour-àfait par la mort de Julie, & par celle de Crassus. Pompée s'étoir fait donner le gouvernement des Espagnes, & vouloit que César quittât le commandement des armées, qu'il avoit en pendant dix ans, dans les Gaules, & vint à Rome comme particulier, pour demander le Consular, qu'il vouloit qu'on lui accordât pendant son absence. La guerre sut déclarée, & Pompée sortant de Rome avec les Consuls & le Sénat, quitta l'Italie pour passer en Epire. César y alla, après avoir désait les Lieutenants de son rival en Espagne; & le vainquit en la baraille de Pharsale. Pompée sut réduit alors à se retirer chez Prolemée; Roi d'Egypte; mais ce Prince envoya des gens à Pompée, qui le sirent passer du vaisseau de charge où il étoit, dans une barque, où un esclave, nommé fait par la mort de Julie, & par celle de Crassus. dans une barque, où un esclave, nommé Photin lui coupa la tête, en la 56 année de son âge. Il avoit été trais fois Consul;

avoit remporté autant de triomphes, tant de l'Europe, que de l'Afrique & de l'Afie.

La mort de Pompée fut fatale à la liberté des Romains, que César asservit à sa domination; & ce fut alors qu'on regretta universellement Pompée, qui avoit usé de sa puissance avec beaucoup plus de modération. Tous
les Historiens, & même ceux qui ont vècu
sous les Empereurs, l'ont éleve par de justes
louanges. Velleius Paterculus lui a consacré un
éloge magnissque, dans lequel il loue sa bonté, sa bonne-mine, sa valeur, sa modération,
sa constance dans les amitiés, & où il dit
qu'il sur presque exemt de toutes sortes de vices, si ce n'est que dans une ville libre & maitresse du monde, où tous les Citoyens doivent
être égaux, il ne pouvoir sous rival en
réputation & en puissance.

Nonobfiant les qualités les plus brillantes, un défir immodéré de la gloire, soutenu de moyens illicites pour y pervenir, conduit souvent à une sin tregique & sumeste. Ca's na, Pompa's, & quantité d'aures pous en sournissent des exemples.

# S. XCI,

## CARACTE'RES

IL y a des misères sur la terre qui saisssent le cœur, il manque à quelques-uns jusqu'aux alimens, ils redoutent l'hyver, ils apréhendent de vivre. L'en mange ailleurs des fruits précocés; l'on force la serve de les faisons pour fournir à sa délicaresse: de simples Bourgeois, seulement a cause qu'ils étoient riches, ont eu l'audace d'avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités; je ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heureux; je me jette de je me résugie dans la médiocrité.

# S. XCII.

# EXAMEN DE L'HOMME, Des Organes \* de l'animal.

Dans l'enceinte des côtes, sont placés avec ordre rous les grands organes, tels que ceux qui fervent à faire respirer l'homme, ceux qui digèrent les alimens, & ceux qui sont un sang nouveau. La réspiration est nécessaire pour rempérer la chaleur interne, canlée par le bouillonnement du sang, & par le cours impétueux des esprits? L'air est comme un aliment, dont l'animal se nourrit, & par le moyen duquel il se renouvelle dans tous les momens de sa vie. La digestion n'est pas moins nécessaire, pour préparer les alimens sensibles à être changés en sang. Le sang est une liqueur propre à s'insinuer par tout, & à s'é-

<sup>\*</sup> Un Organe est l'instrument servant aux sensations & aux opérations de l'animal, ou d'un corps animé; l'oreille est l'organe de l'ouse &c.

s'épaillé en chair dans les extrémités, pour réparer dans tous les membres ce qu'ils perdent fans cesse par la transpiration & par la dissipation des esprits. Les poûmons sont comme de grandes envelopes, qui étant spongicuses, se dilatent & se compriment facilement; & comme ils prennent & rendent sanscesse beaucoup d'air, ils sorment une espèce de sousse de sous de sousse de sous mac a un dissolvant qui cause la faim, & qui avertit l'homme du besoin de manger. Ce avertit l'homme du besoin de manger. Ce dissolvant qui piquote l'estomac, lui prépare par ce mésaise un plaisir très-vif, lorsqu'il est apaisé par les alimens. Alors l'homme se remplit délicieusement d'une matière étrangère, qui lui feroit horreur, s'il la pouvoit voir, dès qu'elle est introduite dans son estomac, & qui lui déplait même quand il la voit étant déja rassalié. L'estomac est fait comme une poche. La les alimens, changés par une promte co-clion, se consondent tous en une liqueur douce, qui devient ensuite une espèce de lait, nommé chile; & qui parvenant ensin au cœur, y reçoit par l'abondance des esprits la forme, la vivacité & la couleur de sang. Mais pendant que le suc le plus pur des alimens passe de l'estomac dans les canaux destinés à faire le chile & le sang, les parties grossières de ces mêmes alimens sont séparées, comme le son l'est de la steur de sa-rine par un tamis, & elles sont rejettées en bas, pour en délivrer le corps, par les issues les pour en délivrer le corps, par les issues les Tome II. Ec plus

plus cachées, & les plus reculées des organes des fens, de peur qu'ils ne soient incommodés. Ainsi les merveilles de cette machine sont si grandes qu'on en trouve d'inépuisables, même dans les fonctions les plus humiliantes, que l'on n'oseroit expliquer en détail.

### §. XCIII.

Sages remontrances du Philosophe Thémistieus à l'Empereur Valens.

les Chrétiens, les Païens même en eurent pitié; & le Philosophe Thémistius alla trouver l'Empereur pour lui dire. "Qu'il persécuroir sans sujet des gens de bien: Que ce n'étoir pas mun crime, que de croire & penser autrement que lui: Qu'il ne faloit pas s'étonner de ceue diversité d'opinions: Que les Gentils étoient peaucoup plus divisés entre eux que les Chréniens: Que chacun envisageoit la vérité par quelque endroit; & qu'il avoit plû à Dieu de confondre l'orgueil des hommes, & de se rendre plus vénérable par la difficulté qu'on a de le connostre. L'Empereur sut touché du discours de ce Philosophe, & diminua un peu de ce faux zèle de Réligion qui l'occupoit entièrement.

# §. XCIV.

## De la mer rouge.

LA MER ROUGE, est une partie de l'Océan, qui forme un grand Golfe, entre l'Arabie

rabie & les côtes Orientales de l'Afrique, & s'étend l'espace de prois cens cinquante lieues, depuis l'embouchure, vers le détroit de Babelmandel, jusqu'à Sués. Quelques-uns disent que ce nom lui a été donné, parce que ses eaux sont rouges en plusieurs endroits; où à cause du corail rouge qui y croît; ou felon d'autres, d'une herbe rouge nommée Zuph. Elle n'a ja-mais été apellée la Mer Rouge par les Orientaux. Dans tout l'Ancien Testament elle est nommée Yam-Suph, la Mer de l'Algus ou des Roseaux, à cause de la grande quantité qu'il en croit sur ses rivages. Les descendans d'Esaü ayant occupé tout le pays, apellé depuis par les Grecs PArabie Petrée, qui s'étend entre par les Grecs l'Arabie Petree, qui s'etend entre la Mer Rouge & la Mer de Sodome, ils l'appellérent la Mer d'Édom. Edom, fignifie Rouge en Hebreu, & quelques Grecs ayant traduit le mot Edom, en celui de Equipatios qui fignifie la même chose en leur langue, les Historiens ont dit ensuite qu'il y avoit eu en ce pays un Roi nommé Erythré. Les nouveaux Voyageurs rapportent, qu'en rasant les côtes d'Abex, on trouve de tems en tems l'eau pleine de taches rouges, à cause du fond qui est de cette couleur en plusieurs endroits, où la mer est fort basse. Dom Jean de Castro, Gentilhomme Portugais, dir que son vaisseau s'y étant arrêté, il y prit de l'eau dans un verre & la trouva fort claire, quoi-qu'elle parût rouge dans la mer; & qu'ayant Ee 2 fait

fair plonger quelques matelots, ils tirèrent du fond une matière rouge, comme des branches de corail, couverte d'une peau orangée. Qu'ailleurs, ou l'on voir fur l'eau des marques vertes, on tiroit une espèce de corail blanc, couvert de quelque-chose de verd; qu'aux endroits où la mer étoit blanche, on trouvoit du sable blanc, l'eau représentant ainsi la couleur du fond. Il ajoûte que le quartier où il y a le plus de ces taches rouges, est depuis Suaquen jusqu'au port de Cofsir, l'espace de plus de cent trente lieues; mais depuis Tor jusqu'à Sues qui est au fond du Golse, on ne voit point de taches rouges. Dans ce dernier espace, la mer qui est serve entre les rochers, est presque toujours agitée & semble bouillir; le vent du nord élevant extraordinairement les stots. On pêche des perles dans la Mer Rouge, se long de la côte d'Abex, autour de l'Isle de Dalaca; mais on porte les huitres dans une Isle voisine, où étant exposées au sociel, elles s'ouvrent d'elles mêmes. On pêche aussi des perles proche d'une autre Isle, sur la côte d'Arabie. On trouve dans cette Mer plusieurs choses rares & curieuses, comme diverses plantes, de belles branches de corail, des Tritons, des Sirènes, des poissons volans, & autres animaux extraordinaires. La navigation est fort dangereuse sur la Mer Rouge, à cause d'une infinité de rochers & de bancs de de

## PLAI Des Cinq

Le Module des se divise en douz Trois autres es dixhuit partiss

#### TOSCAN



tle sable qu'on rencontre. Les Israelites s'enfuyant d'Egypte passèrent cette Mer à pié sec, en l'endroit où est le Bourg de Tort, en Arabie. Elle est separée de la Mer Méditerranée par l'Isthme de Sués, qui est un espace de terre d'environ trente lieues d'étendue.

### 6. XCV.

### Des cinq Ordres d'Architecture.

fortes de bâtimens, a fair que les Ouvriers ont aussi établi différentes proportions, afin qu'on en ent qui convinssent à toutes sortes d'édifices, selon leur grandeur, & selon la force, la délicatesse, & la beauté qu'on vouloir y faire paroître: & de ces différentes proportions ils ont composé différens Ordres.

Ordre, en termes d'Architecture, se dit des divers ornemens, mesures & proportions des co-10nnes & pilastres, qui soutiennent & qui parent

les grands bâtimens.

Il y a trois Ordres de l'Archite ture des Grecs; le Dorique, l'Ionique & le Corirthien. On peut les apeller avec raison la seur & la perfection des Ordres; puisqu'ils contiennent, non seulement rout le beau, mais encore tout le nécessaire de l'Archirecture; n'y ayant que trois manières de bâtir, la solide, la moyenne, & la délicate; lesquelles sont toutes parfaitement exprimées en ces trois Ordres ci.

A ces trois prémiers Ordres on en ajoute deux, qui sont Latins, le Toscan & le Composite, Ee a

bien éloignés du prix & de l'excellence des trois autres.

Il y a une espèce d'Architesture qu'on apelle Gothique, & qui est éloignée des proportions antiques; étant outre cela chargée d'ornemens chimériques. Les Goths l'ont aportée du Nord.

Une estampe des cinq Ordres d'Archite Eure dont j'ai parlé, mettra les jeunes gens en état d'en avoir quelque idéé. J'y joindrai une courte explication des termes de l'Art.

Explication des termes de l'Art, qui entrent dans les cinq Ordres d'Architecture.

Chez les Grecs, un Ordre étoit composé de Colonnes, & d'un entablement. Les Romains ont ajouté des piédessaux sous les Colonnes de la pluspart des Ordres, pour en relever la hauteur.

LA COLONNE est un pilier rond, sait pour sourenir ou pour orner un bâtiment. La Colonne est composée d'une base, d'un sût, &

d'un chapiteau.

LA BASE est la partie de la colonne qui est au-dessous du fût, & qui pose sur le piédestal, lorsqu'il y en a. Elle a une plinthe, qui est une pièce platte & quarrée, comme une brique; & des moulures, qui réprésentent des anneaux, dont on lioit le bas des piliers, pour les empêcher de se fendre.

Le rûr de la colonne, est la partie ronde, & unie, qui s'étend dépuis la base jusqu'au chapiteau. Certe partie de la colonne est plus étroite

par le haut que par le bas.

LE

LE CHAPIT EAU est la partie supérieure de la colonne qui pose immédiatement sur son sût.

L'ENTABLEMENT est la partie de l'Ordre qui est au dessus des colonnes. Il comprend l'architrave, la frise, & la corniche.

L'ARCHITRAVE réprésente une poutre, & porte immédiatement sur les chapiteaux des colonnes. Les Grecs l'apellent épystile

LA FRISE est l'intervalle qui se trouve entre l'architrave & la corniche. Elle réprésente le

plancher du bâtiment.

LA CORNICHE est le commencement de l'Ordre entier. Elle est composée de plusieurs moulures, qui faillant les unes sur les autres peuvent mettre l'Ordre à l'abri des eaux du toit.

LE PIEDESTAL est la partie la plus basse de l'Ordre. C'est un corps quarré, qui renserme trois parties; le Soc, qui porte sur l'aire ou le pavé; le Dé, qui est sur le soc; la Cymaise, qui est la corniche du pièdessal, & sur laquelle la colonne est assis.

Les Architectes ne conviennent pas entre eux fur les proportions des colonnes, avec l'entablement & les piédestaux. En suivant celle que propose Vignole, lorsque l'on voudra faire un Ordre entier avec piédestaux, dans une hauteur donnée, on divisera cette hauteur en dix neuf parties êgales, pour en donner douze à la colonne, avec sa base & son chapiteau, trois à l'entablement, & quatre au piédestal. Mais si l'on veut avoir un Ordre sans piédestal, on divisera la hauteur donnée en quinze parties seulement, & l'on en donnera douze à la colonne, & trois à l'entablement.

& XCVI.

# 6. XCVI.

### DES JANISSAIRES.

LES JANISSAIRES, font les fantassins de Ja Garde du Grand-Seigneur, qui est l'Empereur des Turcs. Ils sont divisés en Janissaires de Con-

stantinople, & en Janissaires de Damas.

Cette milice n'étoit autre-fois composée que d'enfans Chrétiens que la pauvreté de leurs pères, obligeoit d'abandonner à ces infidèles pour le Ca-tach, ou tribut que le Grand-Seigneur exige de tous les Chrétiens, qui veulent avoir liberté de conscience dans ses Etats; ou bien on y recevoir ceux qui étoient faits prisonniers sur les Chrétiens; mais cette coutume est abolie.

Le nombre des Janissaires n'est pas déterminé, il y en a plus ou moins, selon que les troupes sousrent de différentes pertes. On avoit autre-fois sixé leur nombre à trente-trois mille. Dans les derniers tems on auroit pû en compter jusques à cent-mille; mais ce nombre est bien

diminué à présent.

La paye des Janissaires est de deux jusqu'à douze \* aspres par jour, sans compter le Doliman, ou la robe de drap de Thessalonique, dont le Grand-Seigneur leur fait présent toutes les années, au prémier jour de leur Ramadan ou Carême. Lorsqu'un Janissaire rend quelque service particulier, ou qu'il se fait distinguer, le Grand-Seigneur augmente sa solde

Afpre, petite monnoie d'argent dans l'Empire du Grand-Seigneur, qui vaut 8 ou 9 deniers de France.

folde de quelques aspres, outre l'assurance qu'il a que sa paye lui sera continuée quand il deviendroit invelide, parce qu'il sera fait morte-paye.

Lorsque les Janissaires sont à Constantinople, ils sont obligés d'aller loger dans leur Oda ou Chambrée; car tous les Janissaires ont dans Constantinople cent soixante casernes, où ils doivent se retirer, sur peine d'être châties rigoureusement. Ces chambrées sont quelque-fois de deux ou trois cens Janissaires, plus ou moins, selon la guerre ou la paix, & ils sont obligés de se retirer à certaine heure, après laquelle le Mattre de la Chambrée, marque ceux qui manquent pour les faire châtier, si leur absence a été sans congé, ou pour les réprimanter seulement, si ç'a été pour quelque nécessité indispensable.

Chaque fanissaire est obligé de donner au Trésor de sa Chambre, ou au Trésor-Général des Janissaires, en tems de paix, un & demi pour cent, de tout l'argent qu'il reçoit de sa paye, & en tems de guerre sept pour cent; mais moyennant cela la Chambrée est obligée de donner à chaque Janissaire une place de trois pieds de large, sur six de long, pour étendre son matelas, & de lui-fournir à diner & à souper un plat de riz, avec un morceau de mouton, du pain & de l'eau; car on sait que les Mahométans par un principe de Réligion, ne boivent point de vin: desorte qu'un Janissaire peut aisement épargner la plus grande partie de sa paye.

L'habil-

L'habiliement des Janissaires est un Doliman, ou une longue robe, avec des manches courtes; elle est liée par le milieu du corps d'un Coussai, ou ceinture de toile rayée de plusieurs couleurs, avec une frange d'or ou d'argent aux extrémités. Ils ne portent d'ordinaire à Constantinople, qu'un long bâton, ou caune d'Inde à la main; mais leurs armes pour la guerre en Europe sont le sabre & le sussi, ou le mousquet. Ils portent aussi un fourniment où est leur poudre, qui leur pend du côté gauche, par le moyen d'une courroie en écharpe. Dans l'Asie ils se servent ordinairement de l'arc & des slêches, à cause de la disette des poudres qui y sont rares; mais ils sont roujours munis d'un Haniare, qui est une manière de poignard ou coureau, dont ils ménacent à tout moment ceux dont ils éxigent quelque-chose,

### 6. XCVII.

Des Végétations Chymiques ou artificielles; & en particulier de l'Arbre

DE DIANE.

On APELLE Végérations chymiques, des crystallisations forties d'une dissolution, élevées du milieu de la liqueur, ou le long des côtés d'un vase, avec quelque apparence de figure régulière & reconnoissable, comme d'arbrisseu, de buisson, de rocher. On compte entre les plus curieuses l'Arbre de Diane, ou l'arbre philosophique, perfectionné par Mr. L'omberg. C'est une espèce de buisson ou d'arbrisseu.

brisseau, formé de particules d'argent sin & de mercure, dissous dans l'eau-forte, crystallisées & ramisées avec les particules du dissolvant.

La manière de faire un Arbre de Diane. S'agit-il de faire un Arbre de Diane? Je prens N quatre gros d'argent fin en limaille, avec deux gros de mercure; je les diffous en quatre On-ces d'eau-forte. Après avoir versé la diffolution en trois demi-septiers d'eau commune, je les bats ensemble un peu, pour les mêler, & je les garde dans une phiole bien bouchée. Puis, quand je veux en faire usage, j'en prens une once ou en-viron, & la mets dans une peute phiole, avec la groffeur d'un petit pois d'amalgame d'argent & de mercure dissous, ou de mercure non dissous. Je laisse la phiole en repos trois ou quatre minutes de rems. Aussi-tôt après vous voyez sortir de la petite boule de mercure non-dissous, de petits filamens perpendiculaires, qui s'augmentent à vue d'œil, jettant des branches de tous côtés; & en moins d'un quart-d'heure, vous voyez une forte d'arbrisseau, de couleur d'argent luisant, naître, croitre, se former à vos yeux; & c'est une espèce d'Arbre de Diane.

## §. XCVIII.

Examen de l'homme.

Dépendance & indépendance de l'homme. Sa dépendance prouve l'éxistence de soy Auteur.

It x à un mystère que je porte au dedans de moi, & qui me rend incompréhensible à moimeme: c'est que d'un côsé je suis libre, & que

de l'autre je suis dépendant. Examinons ces deux choses pour voir s'il est possible de les accorder.

Je suis un Etre dépendant. L'indépendance est la suprême perfection. Etre par soi même, c'est porter en soi même la source de son propre être; c'est ne rien emprunter d'aucun être dissérent de soi. Suposez un Etre qui rassemble toutes les perfections que vous pourrez concevoir, mais qui sera un Etre emprunté & dépendant: il sera moins parsait qu'un autre être, en qui vous ne mettrez que la simple indépendance. Car il n'y a aucune comparaison à faire entre un Etre qui est par soi, & un Etre qui n'a rien que d'emprunté, &

qui n'est en lui que comme par prêt.

Cecime serra recomoitre l'impersection de ce que j'apelle mon Ame. Si elle étoit par elle même, elle n'emprunteroit rien d'autrui, elle n'auroit besoin ni de s'instruire dans ses ignorances, ni de se redresser dans ses erreurs. Rien ne pourroit ni la corriger de ses vices, ni lui inspirer aucune vertu, ni rendre sa volonte meilleure qu'elle ne se trouveroit d'abord. Cette Ame posséderoit toujours tout ce qu'elle seroit capable d'avoir, & ne pourroit jamais rien recevoir du dehors. En même tems il seroit certain qu'elle ne pourroit rien perdre: car ce qui est par loi, est toujours nécessairement tout ce qu'il est. Ainsi mon Ame ne pourroit tomber ni dans l'ignorance, ni dans l'erreur, ni dans le vice, ni dans aucune diminution de bonne volonté. Elle ne pourroit aussi ni s'instruire, ni se corriger, ni devenir meilleure qu'elle n'est. Or j'éprouve tout le commire; j'ou-blie, je me trompe, je m'égare, je perds de vue la Vérité ité & l'amour du bien; je me corromps, je me dininue. D'un autre côté je m'augmente en acquéant la fagesse & la bonne volonté, que je n'avois janais eue. Cette expérience intime me convainc que non Ame n'est point un Etre par soi, & indépenant; c'est-à-dire nécessaire, & immuable en tout ce u'il possède, Par où me peut venir cette augmentaion de moi-même? Qui est ce qui peut perfectionter mon Etre, en me rendant meilleur, & par conéquent en me faisant être plus que je n'étois?

S. XCIX.

Manière d'enseigner de Socrate.

Du TEMS de Socrate les jeunes Athéniens éblouïs de la gloire de Thémistocle, de Cimon, de Périclès, & pleins d'une folle ambition, après avoir reçu pendant quelque tems les leçons des Sophistes, qui leur promettoient de les sendre grands Politiques, se croyoient capables de tout, & aspiroient aux prémières places. L'un d'eux, nommé Glaucon, s'étoit mis si fortement en tête d'entrer dans le mansment des affaires publiques, quoiqu'il n'eut pas encore vingt ans, que perfonne dans sa famille, ni parmi ses amis, n'avoit eu le pouvoir de le détourner d'un dessein si peu convenable à son âge & à sa capacité. Socrate, qui l'assessione, à cause de Platon son frère, sur le seul qui réussit à lui saire changer de résolution.

Un jour l'ayant rencontré, il l'aborda avec un discours si adroit, qu'il l'engagea à l'écouter: c'étoit déja avoir beaucoup gagné sur lui. Vous avez donc envie de gouverner la République, lui ditil. Il est vrai, répondit Glaucon. Vous ne sauriez

avoir

avoir un plus beau dessein, répartit Socrate. Car si vous y réussissez, vous vous mettrez en état de servir utilement vos amis, d'agrandir votre maison, & d'étendre les bornes de votre patrie. Vous vous ferez connoître, non-seulement dans Athè-

vous ferez connoître, non-seulement dans Athènes, mais par toute la Grèce; & peut-être que votre renommée volera jusques chez les nations barbares, comme celle de Thémistocle, Ensin, quelque part que vous soyez, vous attirerez sur vous le respect & l'admiration de tout le monde.

Un début si insinuant & si stateur plut extrêmement au jeune homme, qui se trouvoit pris par son foible: il resta volontiers, sans qu'il sût besoin de l'en presser, & la conversation continua. Puisque vous désirez de vous faire estimer & honorer, il est clair que vous songez à vous rendre utile au public. Assurément. Dites-moi donc, je vous prie, quel est le prémier service que vous prétendez rendre à l'Etat? Comme Glaucon paroissoit embarassé & rêvoit à ce qu'il devoit répondre: aparemment, réprit Socrate, ce sera de pondre: aparemment, réprit Socrate, ce sera de l'enrichir, c'est à dire d'augmenter ses revenus. C'est cela-même. Et, sans doute, vous savez en quoi consistent les revenus de l'Etat, & à combien quoi confutent les revenus de l'Etat, & à combien ils peuvent monter. Vous n'aurez pas manqué d'en faire une étude particulière, afin que si un fonds vient à manquer tout-à-coup, vous puissiez atssitot le remplacer par un aure. Je vous jure, répondit Glaucon, que c'est à quoi je n'ai jamais songé. Marquez-moi au moins les dépenses que fais la République: car vous savez de quelle importance il est de restancher celles qui sont super-struce flues.

flues. Je vous avoue que je ne suis pas plus instruit sur cet article que sur l'autre. Il faut donc remettre à un autre tems le dessein que vous avez d'enrichir la République: car il vous est împossible de le faire, si vous en ignorez les revenus & les dépenses.

Mais, dit Glaucon, il y a encore un autre moyen que vous passez sous silence: on peut enrichir un Etat par la ruine de ses ennemis. Vous avez raison, répondit Socrate: mais pour cela il faut être le plus fort; autrement on court risque foi-même de perdre ce que l'on a. Ainsi celui qui parle d'entreprendre une guerre, doit connoître les forces des uns & des autres, afin que s'il trouve son parti le plus fort il conseille hardiment la guerre, & s'il se trouve le plus foible il dissuade le Peuple de s'y engager. Or favez-vous les for-ces de notre République, tant par mer que par terre, & quelles sont celles de nos ennemis? En ... avez-vous un état par écrit? Vous me ferez plaisir de me le communiquer. Je n'en ai point encore. Te vois bien, dit Socrate, que nous ne ferons pas si-tôt la guerre, si l'on vous charge du Gouvernement: car il vous reste bien des choses à savoir. & bien des soins à prendre.

Il parcourutainsi plusieurs articles, non moins importans, sur lesquels il le trouva également neus : & il lui sit toucher au doigt le ridicule de ceur qui ont la témérité de s'ingérer dans le Gouvernement, dans y porter d'autre préparation qu'une grande estime d'eux mêmes, & une ambition démésurée de s'élever aux prémières places. Craignez, mon cher Glaucon, lui dit Socrate, craignez qu'un

## 448 AMUSEMENS PHILOLOGIQUES.

qu'un désir trop vif des honneurs ne vous aveu-gle, & ne vous fasse prendre un parti qui vous couvriroit de houte, en memant au grand jour votre incapacité & vôtre peu de talent.

Glaucon profita des sages avis de Socrate, & prit du tems pour s'instruire en particulier, avant que de se produire en public. Cette leçon est pour tous les siècles, & elle peut convenir à beaucoup de personnes, de tout état & de toute condition.

Le contenu de la Loi & des Prophètes.

es Juies avoient grand nombre de commandemens, & disputoient souvent entre eux, touchant celui qu'on devoit tenir pour le plus grand, ne pouvant s'accorder fur ce point. Un de leurs Docteurs étant venu à Jesus-Carrist, lui demanda pour le tenter, Quel étoit le plus grand commandement de la Loi? Sur quoi norre divin Maître lui fit cette réponse pleine de sagesse, & qui mériteroit d'être gravée profondément dans tous les cœurs, favoir: Vous AIMEREI LE SEIGNEUR VOTRE DIEU DE TOUT VOTRE COEUR, DE TOUTE VOTRE AME ET DE TOUT VOTRE ESPRIT. Voila le plus grand commandement de la Loi. Et le second qui lui est serablable est celui-ci: Vous AIMEREZ VOTRE PROCHAIN COMME VOUS-MEME. De ces deux commandemens dependent toute la Loi & les Prophetes. Le l'ucteur

admirant sa réponse, & n'ayant rien à répliquer, se retira. FIN.

# GENERALE ET ALPHABETIQUE DES AMUSEMENS PHILOLOGIQUES.

NB. Le prémier chifre marque le Tome, & le second la Page.

| 1                      | <b>A.</b>                   | . \                |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| A BDOLONYME de I       | ardinier devient Roi de Sid | lon Lass           |
| Abeilles. Leur tr      | avail & économie I. 157.    | Leur               |
| éguillo <b>n</b>       |                             | I. 159             |
| Académie, leur Origin  | e.                          | L 16               |
| ACADE'MUS, héros o     | l'Athènes ′                 | I. 16              |
| Accusateurs volans     |                             | I. 305             |
| Adeptes, possesseurs d | e la Pierre philosophale    | I. 315             |
| ADOLPHE, Comte d       | e Bergen, son suplice       | I. 289             |
| A DONI Savant Méde     |                             | II. 309            |
| Adraste, Gouverneur    |                             | I. 127             |
| ADRIEN, l'Empereur     | , veut paroitre savant L 5  | 9. Fait            |
| bârir des Temples d    | Idoles à Jérusalem II. 41   | 6. Fait            |
| mourir Apollodore,     | grand Architecte            | I, 485             |
| A DRIEN I. Pape, im    | plore le secours de Charl   |                    |
|                        |                             | IL 250             |
| Agathe, pierre précieu | ıle                         | I. 360             |
| Ages du monde          |                             | L 68               |
| A GE'SILAS, le simpl   | icité dans l'extérieur.     | I. 372             |
| Agostino Folari, Somi  | ambule                      | IL 89              |
|                        | ée, à deux têtes, ulage     |                    |
| à Charlemagne          | • •                         | II. 253            |
| Aiman, pierre qui atti |                             | 11. 174            |
| Air. Réséxions sur l'  |                             | 1. 73              |
| Albains, soumis aux R  | Commins                     | I. 139             |
| 11bert Empereur,       |                             | I. 411             |
| Albert Pours fait bati |                             | II. 167            |
| L BERT de Branden      | bourg, Grand-Maître de      | FOrare             |
| Teutonique, créé I     | Juc de Prusse               | I. 296             |
| [Icamène, Sculpteur    | I S Farancian               | I. 332             |
| 'lcandre, crève un œi  | la Lycurgue                 | L 343              |
| lcoran Livre de la Lo  | one de Manumetans           | L. 437             |
| LCUIN, VICAT CA FI     | rance à la prière de Charl  | TI are             |
| PCame II               | Ff                          | II. 255<br>Aléxan- |
| Tome II.               | <b>F F</b>                  | part contra        |

| Alexandre le Grand, son histoire I.76. Son Ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ucation   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| confiée à Aristote I. 360. Fait venir Abdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ionym     |
| I. 315. Sa confiance en son Médecin 226. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | on effi   |
| me pour Apelles I. 355. Sa sobrieté II. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| le Nœud Gordien II. 268. Dialogue entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| dro & Clytus I. 149. Aléxandre & Diogène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Alimens, ieur métamorphose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L 390     |
| Allégorie, pièce en vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 4     |
| Aloé. De l'Aloé de la Chine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IL 38     |
| Alpes, montagnes couvertes de neige; Annibal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| avec fon armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H. 41     |
| Allucius, Prince des Celtibériens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. 19     |
| Alphouse, Roi d'Arragon, son sentiment tous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hant l    |
| vraie Noblesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.36      |
| Amalon, Duc de Champagne, tué par une file                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 26     |
| Amasis, Roi d'Egypte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 49     |
| Amazones, leur histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. 130    |
| Ambition. Dialogue de l'Ambition & de la Paresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · II. 103 |
| Ambroise S. écrit à Théodose, pour le porter à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la péni   |
| tence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IL 20     |
| Amétiste, pierre précieuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 359    |
| Amilear, père d'Annibal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 418   |
| Amis, Vers sur la rareté d'amis I.241. Ami fidèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E I. 300  |
| Amitie rare 1. 6. Intéresse 1. 39. Caractère d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e la vé-  |
| ritable I. 202. Vers sur l'amitié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. 364    |
| Amstel, rivière de Hollande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 216   |
| Amsterdam, Capitale de Hollande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IL. 216   |
| Amiot, Précepteur de Charles IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. 452    |
| Amour maternel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. 309   |
| Amphithéaire, ce que c'est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 124    |
| An, ou année, sa division                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 198   |
| Anacharsis, Philosophe Scythe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 109    |
| Ananas, fruit excellent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 143   |
| Anacréon, Poëte ancien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T. 201    |
| Anaxagore, Philosophe Grec I. 197. Négligé pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ır Péri-  |
| cles, meurt de faim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. 384    |
| Ane, son éloge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. 349   |
| Aniello, séditieux de Naples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 24    |
| Animal. Animaux 27 millions de fois plus petit (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ju une    |
| mite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II.265    |
| the control of the co | Acrien    |

| 4 in the same of t | E.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Anitur & Lycon, font condanner Socrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 221           |
| Anne d'Angleterre, la Mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 8             |
| Anneau, Ornement des Chevaliers Romains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 245          |
| Anneau de Gyges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T .              |
| Annibal, Son histoire II. 418. Son entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | avec Sci-        |
| prote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. 444           |
| Anjon, Amiral, cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11. 333          |
| Anziochus, entend la vérité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 128           |
| Antisthène, Philosophe cynique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 265           |
| Ancome, Marc, jaloux d'Auguste II. 247. Se li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| rut at. /). Valued par Auguste il le tue lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i - mêm <b>e</b> |
| xi. /o. Sa prorunon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 201          |
| An Tonin, réfléxions de cet Empereur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 5            |
| Apelles, célèbre Peintre, son histoire I. 352. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on avan-         |
| ture à la cour d'Alexandrie I. 422. Inscript                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ion qu'il        |
| mettoit au bas de ses tableaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 354           |
| Apollodore, disciple de Socrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 34. 222        |
| Apouvuore, fameux Architecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 425           |
| Apothéose, comment elle se faisoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 62            |
| Appel au bon-fens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. 253           |
| Aqueducs de la ville de Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 352          |
| Arbre de Diane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. 442          |
| Arc (l') son antiquité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                |
| Arc, (Jeanne d') ou Pucelle d'Orleans, son histois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | re I.462         |
| Archeutque de Cologne raille par un Paylan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. 273          |
| Archias remet l'affaire au lendemain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 305           |
| Archimède, grand Geomètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 378           |
| Architecture, des 5 Ordres d'Architecture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 436          |
| Archonte, chef de l'Aréopage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 85            |
| 1r déases, viennent au secours des Romains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H. 403           |
| 1réopage, Sénat d'Athènes I. 84. Jugement re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ndu par          |
| ce corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 318           |
| triftagore, Tyran de Milet<br>Iriftides, fait des reproches aux Athéniens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5              |
| ristore, histoire de ce Philosophe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 466           |
| rius Schismatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 259           |
| rmes des anciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 132          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 122           |
| ron Raschid, Calife, donne la Terre-sainte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 254          |
| rragon, (Reine d') fa Glèmence Ff à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I, 269           |
| F. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , Arts.          |

| N                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Art. Doit être d'accord avec la Nature II. 145.     | Char             |
| lemagne fait fleurir les Arts                       | II. 254          |
| Arts-libéraux, honneur qu'on leur a rendus          | II. 4            |
| Artabazane, frère de Xerxès, leur union             | I. 114           |
|                                                     | . it. 339        |
| Artère, sorte de veine                              | I. 303           |
| As, sorte de monnoie Romaine                        | II. 346          |
| Asdrubal, frère d'Annibal, tué; & sa tête jetée     |                  |
| camp de son frère                                   | II. 423          |
| Asphalte, & Lac Asphaltite                          | II. 321          |
| Aspre, sorte de monnoie                             | IL 240           |
| Ashalaric, sa docilité                              | II. 3            |
| Athanaric, Roi des Goths, se réfugie vers Théodos   | H. 203           |
| Arbeniens, prennent soin des Veuves & des Or        |                  |
| de ceux qui étoient péris à la guerre               | 11. 17           |
| Athlète muët, commence à parler                     | I. 287           |
| Arôme, ce que c'est                                 | I. 323           |
| Arrila, Roi des Huns                                | L 363            |
| Aps, fils de Crésus, son malheur                    | Į. 127           |
| Aventurine, pierre précieuse                        | I. 360           |
| Aveugle clairvoyant                                 | I. 40            |
| Augures, Auspiees, Aruspices, Devins                | I. 28£           |
| Auguste, Célar, son histoire                        | I. 76            |
| Aumone, Maximes sur l'aumône                        | 125.248          |
| Aurélien, la pauvreté I. 397. Assiège Palmyre       | ène 416          |
| fait Zénobie prilonnière                            | 417              |
| Autrache, sorte de grand Oiseau                     | I. 369           |
| В.                                                  |                  |
| Babylone, ses murailles I. 23. Sa révolte           | . I. its         |
| Badius, défie Crispinus                             | II. 48           |
| Bain. Le bain, chez les Romains, précédoit !        | nsoj <b>o</b> on |
| le souper                                           | HL 367           |
| Bal. Pensees sur le Bal                             | L 453            |
| Baléares, excelloient à tirer la fronde             | I. 214           |
| Baleine. De la Baleine et de la pêche               | I. 412           |
| Baliste, machine de guerre                          | <b>L</b> 275     |
| Barbet, sorte de chien; son éloge                   | II. 191          |
| BARDIN, son Epitaphe                                | . 124            |
| Barthelémi, (la Saint)                              | I. 428           |
| Bastille; vieux chateau à Paris, qui sert de prison |                  |
|                                                     | Basyk,           |
|                                                     |                  |

| Bafile, Moine, Philosophe Alchymiste                 | I. 315     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Baume. Du Baume & du Baumier                         | I. 473     |
| Bayard, Chevalier, sa réponse au Connétable o        |            |
|                                                      | . 192. 339 |
| Beaute, comparée à une fleur II. 198. Il est da      |            |
| pour la vertu de se familiariser avec la beauté      | 327        |
| Bégayer. Moyen contre le bégaiement                  | II. 278    |
| Bel, Idole, fon Temple                               | I. 188     |
| Bélier, machine de guerre                            | I. 236     |
| Bélisaire, illustre infortuné                        | I. 448     |
| Bellegarde, ses explications des caractères d'Epict  | ète I. 13  |
| Belles - Lettres, leur effet                         | II. 19     |
| Bellieure, Prémier-Président. Vers, sur son élévatio |            |
| Béril, pierre précieuse                              | I. 359     |
| Berlin, capitale des Etats de Brandebourg            | H. 167     |
| Bétis, sa Constance                                  | II. 224    |
| Bias, Sage de la Grèce                               | I. 103     |
| Bibliacheque de Ptolémée I. 291. Royale de Berlin    | II.167     |
| Biller de Banque, d'un Négociant de Londres,         | I. 414     |
| Bitume, liqueur glutineuse                           | I. 23      |
| Blanc de Baleine, ce que c'est                       | 'II. 413   |
| Blanche, Reine de France, son amour maternel         | II. 311    |
| Bois d'aigle, ce que c'est                           | II. 387    |
| Beir de Calambac, plus cher que l'or                 | II. 387    |
| Boizeux. Courage d'un boiteux                        | I. 13      |
| Bouche (la) réfléxions là - desfus                   | I. 362     |
| Boucher                                              | I. 213     |
| Bouillon, Godefroi de, Chef de la Croifade           | I, 329     |
| Boulanger, devient Gênéral                           | I. 196     |
| Bouquet de fleurs. Vers là deffus                    | II. 9      |
| Bourbon (Due de) poursuit l'armée françoise          | II. 153    |
| Bourse; Lieu où s'assemblent les Banquiers           | II. 72     |
| Bouffale ,                                           | 190        |
| Bradshaw, Président des Parlementaires               | II. 54     |
| Bramen, Bramins, ou Bramines, Prêtres ou Ecc         |            |
| ques des Indiens                                     | II: 67     |
| rasse, sorte de mesure                               | II. 186    |
| ravoure déplacée                                     | I. 440     |
| ravoure outrée                                       | I. 52      |
| rennus Prince des Gaulois                            | 11. ş      |
| Ffa                                                  | Break      |

#### TARER

| preju, rrovince de l'Amerique, les richelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44. 187        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Briaxis, célèbre Architecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · I. 28        |
| Brutalité punie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 271         |
| Bucéphale, Chéval d'Alexandre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·I. 195        |
| Bulle. De la Bulle d'Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 375        |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Cabale, Science des Hébreux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>II.</b> 101 |
| Caesa, dont se fait le Chocolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 346         |
| Cadmus, inventeur des lettres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TI :83         |
| Cachalot, forre de Baleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>I</b> . 413 |
| Caffé. Du Café & du Cafier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I 193          |
| Cafilas, sorte de caravane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. 227        |
| Calais, assiégé par Edouard III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>I.</b> 321  |
| Catambac, bois estimé plus que l'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 387        |
| Caligula, Emper. fait mourir Canus L.330. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| qu'il fait rendre à son Cheval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 34          |
| Califerate, grand Orateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HI. 276        |
| Galomniaveurs, punis de mort chez les Egyptier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. n          |
| Cambyfe. Sa severité L 56. Sa cruauté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. 9          |
| Camille, fou histoire II. 402. Renvoie leurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| aux Falériens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 319         |
| Canelle, d'où elle vient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. 252         |
| Cannes, Bataille'de Cannes fatale aux Romains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Canus, Julius, la constance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 330         |
| Capitole, fon origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. 117         |
| Capane, ses délices, écueil d'Annibal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. 420        |
| Caracalla, Emper fait massacrer son frère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 93          |
| Carafières d'Epiciete I. 13. 32, 49. 69 90. I. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| I. 197. I. 209. 238. 255. I. 302. 331. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Caractères de ce siècle. Origine de la guerre II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28. Foi-       |
| blosse de certaines personnes d'esprit 316. Des Esp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | riss-forts     |
| 365. De l'envieux 366. Aujourd'hni les mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ères font      |
| ou gâtenz un bomme 371. Grandeur des œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uvres de       |
| Dieu, oposée à la pessesse de celles des bommes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279. Ri        |
| dicule des Esclaves de la mode & des gens mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s & effe       |
| minés 409. Se renfermer dans la médiocrité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47             |
| Carat, en matière d'Or, ce que c'est II. 93. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| re de pierreries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180            |
| Caravanne, ce que c'est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 287        |
| Carloman, frère de Charlemagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 250        |
| and when the contracting of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carret         |
| the state of the s |                |

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

|                                                 | . /        |
|-------------------------------------------------|------------|
| Carrer, sorte de Tortue                         | II. 70     |
| Carthage, foumile sux Romains                   | II. 409    |
| Cajque, armure de tête                          | I. 211     |
| Castor, animal ingénieux                        | 11. 95     |
| Castoreum, ce que c'est                         | II. 96     |
| Caltro, Jean de, Portugais, fon crédit          | I. 200     |
| Cascade du Mont del Marmore                     | II. 373    |
| Cara Méléra, fils de Boulanger, devient Génér   | al I. 196' |
| Catapulte, machine de guerre                    | I. 235     |
| Cause difficile                                 | I. 327     |
| Célius de Terracine, massacré dans son lie      | I. 377     |
| Celse, cité                                     | I. 240     |
| Censeurs, sorte de Magistrats Romains           | II. 329    |
| Centurie, compagnie de cent hommes              | 1. 145     |
| Cérémonieux, sont les seaux de la societé       | 11.380     |
| Cerreto, ville d'Italie, sa rume                | II. 306    |
| Cerveau                                         | I. 936     |
| Ceste, Jeu des anciens                          | I. 123     |
| Chameau, son histoire                           | II. 87     |
| Chapeau de Cardinal, manque                     | II.404 '   |
| Charlemagne, fon histoire                       | II. 250    |
| charles IV. Emper. Instituteur de la Bulle d'or | II. 375    |
| barles VI. Roi de France, en périt              | I. 334     |
| Charles L. Roi d'Anglet. son marryre            | 11.53      |
| Charondas, Législateur de Thurium               | II. 18     |
| Châselez, tieu à Paris où l'on rend la justice  | I. 419     |
| boval de Darius, lui procure la Royante         | I. 258     |
| bevoliers Romains                               | II. 245    |
| beval-marin                                     | I. 83      |
| beveux                                          | 1. 387     |
| bicaneur puni ,                                 | I. 12      |
| bien. Raisonnement d'un chien                   | H. no      |
| biens, Chrétiens sins apelles par les Turc      |            |
| Grotte du chien                                 | II. 293    |
| ifres. Manière de compter par chifres           | H. 395     |
| ile, ce que c'est                               | H. 439     |
| silon, Sage de la Grèce                         | I. 101     |
| ocolar, la préparation                          | L 346      |
| mysalite, pierre precieuse                      | I. 359     |
| aborri, Joseph, la conservation                 | H. 306.    |
| Ff 4                                            | Cicé-      |

#### TARTE

| Cicéron, célèbre Orateur, son histoire           | II. 380         |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Ciel, réfléxions sur le ciel                     | I. 129          |
| Ciguë, herbe vénéncule                           | I. 222          |
| Cirque, Edifice à Rome                           | · L 119         |
| Civille, Capitaine, son histoire                 | II. 157         |
| Clémence de Théodose le Grand                    | II. 10          |
| Çléobis & Biton, frères fidèles                  | I. 279          |
| Cléobule, Sage de la Grèce                       | ' <b>I.</b> 105 |
| Cléomène, envoie sa mère en brage                | I. 167          |
| Cliens. Des Cliens à Rome                        | II. 425         |
| Clieus, Dialogue de Clieus & d'Aléxandre         | I. 149          |
| Cléopaire                                        | I. 393          |
| Clotaire                                         | I. 245          |
| Cochenille, son histoire. & son origine          | L 262           |
| Cocos, de la Noix de Cocos & du Cocotier         | L 243           |
| Coborte                                          | I. 146          |
| Collatin, mari de Lucrèce                        | l. 41           |
| Colibri, oiseau admirable                        | L 447           |
| Colomb, Christoph, découvre le nouveau monde     | : <b>1.</b> 469 |
| Colosse de l'Ile de Rhodes                       | L 30            |
| Combas des Horaces & des Curiaces I. 136. Des T  |                 |
| en Espagne I. 459. De Crispinus & de Badius      |                 |
| Comédie, ce que c'est                            | L 125           |
| Comédien, sa conversion                          | L 473           |
| Commandement, le plus grand de la Loi            | II. 248         |
| Commerce filentieux                              | II. 229         |
| Comparaison de la heauté & de la vertu           | II. 198         |
| Compassion                                       | I. 325          |
| Concor de, emblême de la Concorde                | I. m            |
| Condé, (Prince de) Vers sur ses victoires        | II. 184         |
| Confiance d'Aléxandre en son Médecin             | I. 226          |
| Conneissance de soi même, est la plus négligée   | II. 61          |
| Courad, Empereur, pardonne à la ville de Weinsbe |                 |
| Conscience, pensées de Cicéron sur la Gonscience |                 |
| Conseils des anciens Juifa                       | II. 360         |
| Constance de Canus                               | I. 330          |
| Constantin le Grand, son histoire                | II, 12          |
| Constanzinopie bâti par Constantin               | II. 13          |
| Confuls, Magistrate & Généraux Romains           | II. 26          |
| Contentement passe richesses I. 26.              | 4. II. 9        |

| Contrainte dans les visites                        | I. 338            |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Copernic, son système du monde                     | II. 113           |
| Corail, plante marine                              | I. 436            |
| Gordon-blen, ce que c'est                          | I. 21(            |
| Cordonnier critique le travail d'Apelles           | 1. 354            |
| Cornélie, ses bijoux                               | II. 23            |
| Corpuscules                                        | II. 265           |
| Cofroës, prend Jérusalem                           | II. 416           |
| Corre-de-mailles                                   | Į. 212            |
| Cotton, du Cotton & du Cottonnier                  | II. 180           |
| Cou, (le) fon ulage                                | I. 336            |
| Courage d'un boiteux I. 13. D'un soldat Prus       |                   |
| D'une femme                                        | 363               |
| Coudée, sorte de mésure                            | II. 186           |
| Couk, Jean, accuse Charles I. de trahison          | II. 55            |
| Couleurs, diverses pour le deuil                   | I. 276            |
| Couprougly, Grand-Visir                            | II. 173           |
| Couronnes accordées au mérite                      | I. 256            |
| Course, Jeu des anciens                            | I. 191            |
| Couzume barbare                                    | II. 67            |
| Crane, comment percé                               | I. 336            |
| Cratéficlée, mère de Cléomène                      | I. 168            |
| Crésit, condanné à mourir sur un bucher II. 2      | 3. Cré-           |
| fus & Solon                                        | I. 277            |
| Crispinus, son combat avec Badius                  | II. 48            |
| Crifpus, fils de Constantin, périt par les intrige | es de sa          |
| belle-mère                                         | II. 132           |
| Cristal, sorte de pierre précieuse                 | " <b>'I.</b> 359' |
| Critique outré                                     | I. 179            |
| Critique, histoire la - dessus                     | II. 352           |
| Criton, ami de Socrate                             | I. 222            |
| Crocodile, animal amphibic                         | I. 83             |
| Croifades I. 328.                                  | H. 417            |
| Cromwel, sa réponse à un flateur                   | I. 475            |
| Crésiphon, construit le Temple d'Ephèse            | I. 25             |
| Cuirasse                                           | L 211             |
| Cuisses, (les) sont les colonnes du corps          | I. 374            |
| Curule (chaise) siège d'honneur chez les Romais    | 13 TT 300         |
| Cyniques, Philosophes                              | L 265             |
| Cyrus, sa conduite à la Court d'Altyage L. D.      | Sa libé-          |
| Ffe                                                | ralité            |

| ralité I. 392. Aimé de ses sujets I. 392.   | Renvoie les    |
|---------------------------------------------|----------------|
| Juifs en Judée                              | II. 415        |
| <b>D.</b>                                   | •              |
| Daus, Marchand d'Anvers                     | I. 475         |
| Dame de Sparte, sa fermeté                  | I. 176         |
| Damocles, envieux de l'état de Dénys        | II. 28         |
| Damon & Pythias                             | L 6            |
| Danse fatale                                | I. 334         |
| Darique sorte de monnoie                    | II, 345        |
| Darius fils d'Hystaspes, comment il parvint | : à la Royauté |
|                                             | 1. 258         |
| Darius veut corrompre Epaminondas           | I.40           |
| David, Jean, Avanturier Hollandois          | I. 440         |
| Dauphin de France, son origine              | II. 348        |
| Décemuirs, sorte de Magistrats              | II. 301        |
| Dédale, auteur du Labyrinthe                | L 27           |
| Démarate, refugie auprès de Xerxès          | <b>L</b> 91    |
| Démétrius, sa grandeur d'aine               | I. 283         |
| Démocrite, Philosophe ancien                | L 306          |
| Démonice, trahit sa patrie                  | 11.5           |
| Démostbene, ce qu'il-dit à un grand parteu  | r E.s. Com-    |
| ment il devint grand Orateur                | II. 275        |
| Dénier', poids rélatif                      | IL 94          |
| Dénier, sorte de monnoie ancienne           | II.346         |
| Deute ce an'elles font                      | L 363          |
| Dépendance mumille des différent corps d    | a Peuple Ro-   |
| main 5                                      | Ц. 190         |
| Dépendance & indépendance de l'homme        | II. 443        |
| Denys le Tyran, sa défiance L209. Veut      | take mourir    |
| · Pythise                                   | I. 7           |
| Déferseurs, comment punis                   | IL 19          |
| Défintéressement d'Hippocrate & 239. De     | Philopensen    |
| I. 217. De Fréderic II. Electeur de Brane   | debourg 340.   |
| Du Maréchal de Turenne 457. D'Anistid       | les 4,66. Du   |
| Chevalier Bayard,                           | IL 339         |
| Dévouement de six hommes de Calais          | L 322          |
| Dialogue, d'Aléxandre & de Chius I. 149.    | De Démo-       |
| erite & d'Héraclite L 348. De Pyrrho        | n & de lon     |
| Voisin I 432. De l'Ambition & de la Pu      | reife 11'103'  |
| Entre le Connétable de Bourbon & Bay)       |                |
|                                             | · · tre        |

| tre Louis XI. & Louis XII. 297. Sur la           | véritable              |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Glaire 362. Sur le véritable amour, entre        | un Passant             |
| & la Tourterelle                                 | 406                    |
| Diamant, pierre précieuse I. 358. Abondens       | au Brésil              |
|                                                  | II. 189                |
| Diane, son Temple à Ephèse                       | 1. 25                  |
| Distateur chez les Romains, son pouvoir          | II. 290                |
| Didier, Roi des Lombards                         | 11. 25E                |
| DIEU. Grandeur des œuvres de Dien II.37          | 9. Le fou              |
| a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu        | II. 227                |
| Didrachme, sorte de Monnoie                      | IL 345                 |
| Différence entre Voir & Regarder                 | I, 247                 |
| Digna, sa chasteté & son courage                 | I. 363                 |
| Diocèse, ce que c'étoit                          | II. 132                |
| Diogène, son histoire                            | I. 265                 |
| Dian, son discours au jeune Denya                | II. 136                |
| Disque, sorte de Palet                           | I. 123                 |
| Divination                                       | I. 281                 |
| Divinité, source primitive des Loix              | II. 43                 |
| Doigts des pieds, leur usage                     | I. 374                 |
| Dolabella, Proconful d'Afie                      | I. 327                 |
| Doliman, robe des Janissaires                    | II. 443                |
| Dorigni & Seiffenne, leur ressemblance           | I. 366                 |
| Dromadaire, sorte de Chameau                     | / II. 88               |
| Druides, Prêtres des Gaulois                     | I.366                  |
| Duchesse de Berry, sauve la vie au Roi           | I. 335                 |
| E.                                               |                        |
| Eau. Réfléxions sur l'eau.                       | I, 54                  |
| Ebène, bois de l'ébénier                         | I. 25                  |
| Echipfe. Leur cause II. 284. Crainte des éc      | lip <b>fes d</b> iffi- |
| pće                                              | 144                    |
| Ecâles publiques de Londres                      | II. 72                 |
| Ecolier de Cerreto, sa conservation & sa délivre |                        |
| Economie, fes avantages                          | II. 356                |
| Ecriture, ses avantages                          | II. 383                |
| Ediles. Leur origine & leurs fonctions.          | 11.333.334             |
| Edom, sa signification                           | II. 435                |
| Edouard III. assiège Calais                      | _I. 321                |
| Education excellente des anciens Perfes          | II. 342                |
| Egouss de la Ville de Rome                       | I. 324                 |
|                                                  | Faka                   |

| Egra, affiegé, sa belle défense                       | I. 23    |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Egyptiens. Lour manière de rendre la Justice II       | l. m. De |
| faire éclorre les œufs 225. Auteurs des n             | oms des  |
| signes du Zodiaque                                    | 259      |
| Eletricité                                            | 11. 21   |
| Eléfant, animal prodigieusement gros                  | II. 15   |
| Emeraude, pierre précieuse                            | I. 359   |
| Emile, Paul, perd la vie à la bataille de Cannes      | II. 420  |
| Endurcissement de Fundulus                            | I. 388   |
| Enfers, ce que les anciens entendoient par-là         |          |
| Enigmes. Le Tambour II. 14. Le Chapeau 80             | . L'om-  |
| bre 128. Les dents 190. La moiserre 256.              | L'argent |
| 332. La Chemise                                       | 351      |
| Ennemi généreux I. 319. Ce qu'on doit hair en eu      |          |
| Ennius, Poète Romain                                  | I. 39    |
| Encrecien de Scipion & d'Annibal                      | I. 444   |
| Envieux, son carattère                                | II. 366  |
| Epanimondas, refuse les présens de Darius             | I. 40    |
| Epée des anciens                                      | I. 213   |
| Ephestion, favori d'Aléxandre                         | L 315    |
| Epicière Philosophe, son histoire                     | I. 288   |
| Epicure, fon histoire                                 | L. 323   |
| Epigrammer. Sur un Partisan II. 21. Naïvete d         |          |
| d'un Chanoine 27. Le Médecin & le Maréc               |          |
| Science d'un certain Baron 275. Sur une fem           |          |
| dce 337. L'homme content 344. Manque de pas           | ole 347. |
| D'un Avocat 358. A un mauvais payeur, 362. Su         | run Pa-  |
| reffeux 372. Malheureux à prêter 379. Le Soteni       | ichi 385 |
| Epiraphe de M. Bardin. II.124. De l'Evêque de I       | angres   |
| 141. Autre Epitaphe                                   | 329      |
| Epiere à Monseigneur le Prince                        | II. 268  |
| Epoque, explication de ce terme                       | И. 197   |
| Epoux. Avis sur le choix d'un Epoux                   | IL 207   |
| Ermenful, Idoles des Allemands                        | II. 25t  |
| Ervé, sa bravoure outrée                              | _ I. 52  |
| Esclaves de la mode                                   | IL 405   |
| Esquirial, Palais du Roi d'Espagne                    | L 453    |
| Esope, son histoire                                   | L 182    |
| Espris. Tranquilité de l'esprit II. 243. Petits espri | ts, leur |
| caractère I. 233. Esprit, fort, tesme ironique        |          |
|                                                       | Enn-     |

| Essens, forte de sede chez les Juis           | II. 106   |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Estomac, ses fonctions                        | II. 433   |
| Eternuër. Coutume de faluër ceux qui eternue: | nt I.365  |
| Etoiles. Leur grandeur                        | II. 134   |
| Etoiles de mer, poissons                      | II. 52    |
| Esudier. Manière d'étudier utilement          | I. 477    |
| Eugène se soulève contre Théodose qui le fait | mourir    |
|                                               | II.204    |
| Exemple. Sa sorce II. 101. De sermeté, de con |           |
| de patience, d'intrépidité                    | II. 222   |
| Exil généreux                                 | I, 464    |
| F.                                            | -) T"T    |
| Fabius Maximus. Son histoire IL 358. Met se   | on fils à |
| l'épreuve                                     | I. 233    |
| Fables, de la Cigale & de la Fourmi           | 1. 11     |
| du Bœuf & du Moucheron                        | 1.35      |
| du Rat & du Souriceau                         | I. 48     |
| - des Dindons                                 | 1. 64     |
| - du Loup & de la Cicogne                     | 1.86      |
| - 'de la Poule aux œufs d'or                  | I. 97     |
| - du Corbeau & du Kenard                      | 1, 118    |
| du Miroir                                     | L 134     |
| de la Laitière & du pot au lait               | I. 168    |
| du laboureur & de ses enfans                  | I. 176    |
| du Loup & de l'Agneau                         | I. 185    |
| de la Vipère & de la Lime                     | I. 201    |
| du Renard & des Raisins                       | L 216     |
| du Chien & de son Ombre                       | I. 230    |
| - de la Poule & de l'Hirondelle               | I. 248    |
| - de l'Ecrévisse & de sa fille                | I. 264    |
| - du Mulet, se vantant de sa généalogie       | I. 277    |
| - du Ressignol en cage                        | I. 298    |
| - de l'Araignée & des Frélons                 | I. 308    |
| - du Sérin & du Geai                          | I. 328    |
| - du Serpent & de la Lime                     | I. 373    |
| - des Membres & de l'Estomae                  | 1.461     |
| - de la Femme & du Chat                       | I. 476    |
| - L'avare volé                                | IL.31     |
| du Renard & de la Cicogne                     | II. 41    |
| - la Brebis                                   | II. 45    |
|                                               | Falle     |

| Fables du Chène & du Roseau                         | 11.6    |
|-----------------------------------------------------|---------|
| - du Vieillard & des trois jeunes hommes            | II. 8   |
| - du Kat de Ville & du Kat des champs               | 11, 110 |
| - du Milan malade                                   | H. 15   |
| - de la Tortue                                      | II. 180 |
| de la Pie & du Pinçon                               | 11.314  |
| FABRICIUS Luscus, Général Romain                    | I. 34   |
| Fonal, ce que c'est                                 | I. 31   |
| Fauste, associé de Guttemberg                       | IL 148  |
| Faufta, accule Crispus innecent, ce qui étans       | décou-  |
| vert, elle porte la peine de son crime              | II, 131 |
| FAUSTULE, Intendant des troupeaux d'Amulius         | I. 66   |
| FAVORIN Philosophe accommodant                      | I. 59   |
| Fées, forte de Magiciennes fabuleuses               | I- 356  |
| FE'NELON (Mr. de) son Examen de la Nature           | I. 14   |
| Ferdinand de Cordous                                | 1. 446  |
| ou Ferrand savant Religieux aveugle                 | 1.40    |
| Fernilité de l'année MDCCXXVII.                     | I. 288  |
| Feu, réfléxions sur le seu                          | I. 94   |
| Fêver, défendues par Pythagore                      | 1.204   |
| Fidélizé à toute épreuve                            | I. 40   |
| · Qui n'est pas sidèle à Dieu n'est pas sid         | èle aux |
| hammes                                              | II. 385 |
| Flaccille, Impératrice, sa modestie                 | II. 244 |
| Flamel, Philosophe Alchimiste                       | I. 315  |
| Flaminius, battu par Annibal                        | II. 420 |
| FReches, leur antiquité                             | I. 214  |
| Flux & reflux de la mer                             | L 203   |
| Foiblesse, de certaines personnes d'esprit          | IL 916  |
| Force extraordinaire                                | I. 70   |
| Formicaleo, ou fourmi-lion                          | I. 329  |
| Foz. Le fou dit en son cœur, il n'y a point de Dieu |         |
| - Un fou ne sauroit se taire                        | _ I. 8  |
| Fourmi (la)                                         | 1. 228  |
| François, ennemis des Titres                        | I. 351  |
|                                                     | II. 165 |
|                                                     | I. 346  |
|                                                     | II. 165 |
| Frédéric II. Electeur de Brandebourg                | I. 340  |
|                                                     | 11.168  |
|                                                     | ronde   |

| ,                                                |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Fronde, (la) autre-fois de grand usage           | I. 214      |
| Front (du)                                       | I. 362      |
| Frugalité, grande, de quelques Empereurs         | 11.26       |
| Fruit à pain                                     | II. 235     |
| Fulvie, femme d'Antoine, la rage contre Cicero   | n II. 182   |
| Fulvius Flaccus prend Capoue                     | II. 421     |
| Fundulus (Gabrinius)                             | I. 388      |
| Funerailles. Manière de faire les funerailles de | eux qui     |
| avoient perdu la vie à la guerre, chez les At    | héniens     |
|                                                  | IL 16       |
| G.                                               |             |
| Gago, Royaume. Commerce d'or qui s'y fait        | II. 227     |
| Galiléens, sobriquet donné aux Chrétiens         | II. 177     |
| Galles, Prince de, son origine                   | I. 391      |
| Gascons, se jettent sur lestroupes de Charlemagi | ne II. 251  |
| Générosité récompensée                           | I.60        |
| Gensan, inventeur de la Momerie des ardens       | I. 334      |
| Genuncius Cippus, Prêteur Romain                 | I. 464      |
| Girofle, d'où il vient                           | I. 252      |
| Gladiateurs, leur origine & leurs fonctions      | I. 123      |
| Glaucon. Son entretien avec Socrate              | II. 445     |
| Gloire, Dialogue sur la véritable                | II.362      |
| - · le chemin à la véritable                     | I. 357      |
| Gordien, nœud                                    | II. 267     |
| Gordion, capitale de Phrygie                     | II. 267     |
| Gorgo, fille de Cléomène, trait de sagesse d     | e cet en- ' |
| fant,                                            | Ì. 6        |
| Grace, ce que c'est                              | I. 351      |
| Grain, poids rélatif                             | II. 94      |
| Grammaire, composée par Charlemagne              | II. 255     |
| Grandeur des Oeuvres de Dieu II. 379. En q       | uoi con- 🖰  |
| fiste le véritable grandeur'                     | I. 26       |
| intérieure                                       | I. 371      |
| Grands. Il ne tient qu'aux grands de se faire ai | mer I.15    |
| GRATIEN l'Empereur, partage l'Empire ave         | c Théo-     |
| dofe                                             | II. 202     |
| fils de Théodose                                 | IL 204      |
| Grénat, pietre précieule                         | 1,359       |
| Grisler, Gouverneur de la Suisse                 | I: 409      |
| Grosse du chien                                  | II. 293     |
|                                                  | Grues       |
| •                                                |             |

| Grues, décèlent un meurtrier                | I. 305          |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Guerre, fon origine                         | II. 28          |
| Guttemberg, inventeur de l'imprimerie, le n | nême que        |
| Gensfleisols & Zumjungen                    | II. 147         |
| Gygès, son avanture                         | I. 243          |
| Gymnase, ce que c'étoit autre-fois          | I. 120          |
| Gymnastique                                 | là même         |
|                                             | •               |
| <b>H.</b> W. W.                             | :               |
| Hardiesse de Mécénas                        | I. 471          |
| Harengs, de leur passage                    | I. 421          |
| Hastaires, ce que c'étoit                   | I. 145          |
| Hégire, époque des Mahométans               | I. 428          |
| Hélène, mere de Constantin                  | II. 128         |
| Henri IV. harangue à ses troupes            | L. 5            |
| Vengeance qu'il tire du Duc de Mayer        | ne I. 170       |
| Réponse qu'il fit à un Chevalier            | Ĭ, 21I          |
| Henriette, Epouse de Charles I. d'Anglet.   | II. 53          |
| Heraclite, son histoire                     | I. 297          |
| Hermes, auteur de la pierre philosophale    | , I. 315        |
| Hermire (Pierre l') auteur des Croifades    | I. 329          |
| Hérostrate, met le seu au temple d'Ephèse   | I. 26           |
| Heureusement. Ce qu'il faut faire pour vivr | e heureu-       |
| lement ,                                    | ∍ I. 138        |
| Hiacinthe, pierre précieuse                 | I. 359          |
| Hiéroglypher, ou figures hiéroglyphiques    | I. 22           |
| Hieron, Roi de Syracuse                     | II. 6           |
| Hippocrate, célèbre Médecin                 | Ī. 239          |
| - Envoyé à Démocrite                        | · <b>I.</b> 307 |
| Hirondelles, leur retraite en hyver         | I. 71           |
| Leur politelle & reconnoillance             | <b>II</b> . 154 |
| Homère, histoire de ce Poëte                | I, 87           |
| Homme (l') content                          | II. 344         |
| fauvage                                     | II. 242         |
| Honneur, fille jalouse de son honneur       | I. 261          |
| Honneurs, rendus à la pauvreté              | I. 397          |
| aux aris libéraux                           | · _ Il. 4       |
| Honni soit qui mal y pense                  | L 399           |
| Honorius, Empereur d'Occident               | II. 204         |
| Horace Cocles, son action hérosque          | I. 170          |

| Horaces, leur combat avec les Curiaces<br>Horoscope. Vers contre les faiseurs d'horoscop | I. 136<br>es II.88. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ibycus, Poëte lyrique                                                                    |                     |
| Ichneumon, entremi du Crocodile                                                          | I. 305              |
| Les florantes                                                                            | 1. 83               |
| Iliade, poëme d'Homére                                                                   | II. 8               |
| Immortalité de Pero défendue no Como                                                     | 1, 87               |
| Immortalité de l'ame, défendue par Socrate Imposture punie                               | I, 223              |
| Imprimerie, son Origine                                                                  | I. 191              |
| Incitatus, Cheval de Caligula                                                            | II. 147             |
| Indiction, division du temps                                                             | I. 356              |
| Indianas Las Commos Valiances C. Lastan                                                  | II. 197             |
| Indiennes. Les femmes Indiennes se brulent av                                            | ec leurs            |
|                                                                                          | II. 68              |
| Indifference des Pyrrhouiens Indigo, comme il se fait                                    | I. 311              |
|                                                                                          | II. 85              |
|                                                                                          | II. 146             |
| Inquificion (de l')                                                                      | I. 402              |
| Instruction gratuite Instrépidisé                                                        | II. 19              |
| Invention nouvelle                                                                       | II. 39              |
| Invitation des Créatures à louer leur Créateur                                           | II. 61              |
| Deciration (les Cleatones a lone, leat Cleatent                                          | II. 2110            |
| J.                                                                                       |                     |
| Jambes, colonnes du corps                                                                | I. 374              |
| Fardins suspendus                                                                        | I. 190:             |
| Fannifaires, Intanterie Turque                                                           | 11. 440             |
| Farrétière, Ordre de la, son origine                                                     | 1.398               |
| Faspe, pierre précieuse                                                                  | 1. 360              |
| Javeline, sorte d'arme                                                                   | I. 215              |
| Favelor, sorre d'arme                                                                    | I. 215              |
| Feanne, fille de Baudonin, Comte de Flandre                                              | 1.191               |
| Fébus, ancien nom de Jérusalem                                                           | II. 414             |
| Férusalem, capitale de la Palestine, son histoire                                        | II. 414             |
| SE'SUS-CHRIST prédit la ruine de lérusalem                                               | II. 415             |
| Feux des anciens                                                                         | 1. 119              |
| Four. Explication des jours de la semaine                                                | II. 192             |
| Fuge désintéressé                                                                        | I. 116              |
| Juge, mauvais Juge, son châtiment                                                        | ' I, 58             |
| Fugement raisonnable                                                                     | I. 377              |
| Tome II. Gg                                                                              | Juges               |
|                                                                                          | -                   |

| Juges Egyptiens, entretenus par le Prince, re    | ndoien    |
|--------------------------------------------------|-----------|
| la Justice gratuitement                          | II. ı     |
| Jules-Célar I. 385. Sa mémoire & présence d'espr | rit I.36. |
| Julien, l'Apostat, Empereur, son histoire        | II. 17    |
| Julien, (le Comte) Son histoire                  | I. 310    |
| JUPITER OLYMPIEN, son temple                     | I. 29     |
| Justice. Manière de l'administrer chez les ancie | ens Egy   |
| tiens                                            | II. 1     |
| L.                                               |           |
| Labare, sorte d'enseigne militaire               | 11.130    |
| Labyrinthe d'Egypte I. 26. De Crète              | I. 2      |
| Las de Lago di bagni 7. De Sodome                | IL 32     |
| Lacedemoniens. Leur foumission aux Lois 1.86     | Leur      |
| repas publics                                    | I. 340    |
| Lagerro, arbre d'un grand usage                  | II. 274   |
| Lampe de terre d'Epictete, vendue 1500 écu       | 18 L 282  |
| Lampe inextinguible                              | II. 4     |
| Lance des anciens                                | L 214     |
| Langue (la) ses fonctions                        | L 40      |
| Lapis- Lazuli, pierre précieuse                  | I. 360    |
| LARENTIA, nourrice de Rémus & de Romule          |           |
| Lartius, prémier Dictateur                       | IL 29     |
| Laves, ce que c'est                              | II. 208   |
| Légion Romaine                                   | 1.149     |
| Le'ochare, célèbre Architecte,                   | J. 28     |
| Le'o N. III. Pape, implore la protection de      | Charle    |
| magne                                            | IL 25     |
| LEO'NIDAS dispute à Xerxès le passage des T      | hermo     |
| piles I. 188. Sa bravoure                        | II. 64    |
| LE'PIDUS, se lique avec Auguste & Antoine        | IL. 25    |
| Est envoyé en exil                               | 76        |
| Lettres, leur origine                            | IL 383    |
| LEUCIPPE, auteur du Système des atômes           | 1. 306    |
| Leurer, embellissent le visage                   | L 362     |
| Libations, effusion en l'honneur de la Divinité  | II. 368   |
| LICINIEN, fils de Licinius                       | IL 231    |
| LICINIUS, Empereur, époule la lœur de Con        | Stantin   |
|                                                  | ù même    |
| Licorne de mer                                   | II. 35    |
|                                                  | II. 266   |
| ,                                                | 1:2-      |

|                                              | • ,          |
|----------------------------------------------|--------------|
| Liège, sorte de Chène                        | I. 396       |
| Lieu, le lieu ne fait pas le mérite          | I. 305       |
| Lieue (la) Mesure Itineraire                 | II. 186      |
| de différentes longueurs                     | II. 331. 332 |
| Ligne ce que c'est                           | II. 185      |
| Limaçon vient au monde avec une coquille     | II. 370      |
| Lion-marin                                   | 11.116       |
| (le) Roi des animaux                         | II. 410      |
| LIVIE, Épouse d'Auguste, le gouverne         | 11. 79       |
| Livre (la) sorte de poids                    | II. 290      |
| Livres, des anciens, quels ils étoient       | 11. 136      |
| Logogryphe, sorte d'Énigme                   | II. 92. 165  |
| Loffir, ulage du loifir                      | I. 95        |
| Loix des douze Tables                        | II. 209      |
| des Egyptiens                                | u. n         |
| respect de Socrate pour les loix             | I. 223       |
| Londres, Capitale d'Angleterre               | II. 71       |
| Loreite, son tresor                          | I. 325       |
| Louange ingénieuse                           | II. 184      |
| Louangeurs, blames, Vers là-dessus           | II. 102      |
| Louis le Débonnaire, associé à Charlemagi    | ne II. 254   |
| Louis XII. retule de se vanger               | I. 134       |
| LUCRE'CE, Dame Romaine, son histoire         | L 4t         |
| Lucullus, son luxe de la Table               | II. 199      |
| Lucumon & Tanaquil, leur histoire            | 11.285       |
| Lustre, division de temps                    | II. 197      |
| Lutte, jeu des anciens                       | I. 220       |
| LYCURGUE, sa manière de se vanger            | I. 343       |
| Lysippe, célèbre Sculpteur I.361. Auteur     | du Colosse   |
|                                              | I. 30        |
| <b>M.</b>                                    |              |
| MACHIAVEL, mechant politique. Son hist       | oire II.303  |
| Machines de guerre des anciens               | 1. 234       |
| Mages,                                       | I. 180       |
| Magnanimité de FRE'DE'RIC II. Elect. de Brat | ideb. I. 340 |
| MAHOMET fon histoire                         | 1.426        |
| Maitre d'Ecôle, traître à la patrie          | II. 404      |
| Malmesburi, sa témérité                      | 1. 72        |
| Manière d'étudier utilement                  | 1. 477       |
| - de se défaire d'un monstre                 | II. 338 -    |
| Gg 2                                         | Manières,    |
|                                              | O I          |

#### TASLE

| Manières, font, où gâtent un homme               | II. 371            |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Manipule, corps de troupes                       | L. 145             |
| Marcellus combat contre Annibal .                | II. 42I            |
| Tombe dans une embuscade où il est tue           | II. 422            |
| MARE, foldat Prussien, son courage               | L 225              |
| Marc, sorte de poids                             | II. 289            |
| Mariage. Irrésolution touchant le mariage        | II. 46             |
| Makis, Evêque, reprend Julien                    | 11.177             |
| Martyre de Charles I. Roi d'Anglet.              | II. 53             |
| Marière, sa divisibilité étonnante               | II. 264            |
| Mausole, Mausolée                                | I. 28              |
| MAXENCE, maitre de Rome, II. 129. Battu p        | ar Con-            |
| stantin & mis'à mort                             | II. 130            |
| MARIME, Philosophe, pervertit Julien             | II. 176            |
| MAXIME, Tyran, ayant tué Gratien est tu          | ié à son           |
| tour II.                                         | 102,103            |
| Maximes pour la conduite d'un jeune Prince       | ILt                |
| - morales IL:                                    | 10. 25. 23         |
| MAXIMLEN Empereur.                               | II. 29             |
| ME'CE'NAS son sentiment, touchant l'opulenc      | <b>E</b> I. 216.   |
| Sa hardiesse                                     | I. 471             |
| Mecque (la) prise par Mahomet                    | 1.428              |
| Médecine universelle                             | I. 314             |
| Médine retraite de Mahomet                       | 1. 428             |
| Médiocrité, s'y renfermer                        | II. 432            |
| MELITUS accusateur de Socrate                    | I. 220             |
| Memoire infidèle                                 | II. 301            |
| prodigieule                                      | . L 364            |
| Me'ne'crate Médecin                              | I. 375             |
| Mensonge puni                                    | L 20               |
| Mer de Sable II. 228. Mer morte II. 321. Mer rou | ge II. 434         |
| Mérite. En quoi confiste le vrai mérite          | IL 23              |
| Le mérite tranquile, est oublié                  | II. 314            |
| (Le vrai) n'est point dans l'extérieur           | I. 272             |
| Merveilles du monde, ce que c'est                | <b>L</b> . 21      |
| Mesures, leur explication II. 185. itineraires   | II. 331            |
| Métal. Titre des métaux                          | II. 93             |
| Mettellus, sa réponse touchant le sécret         | <sup>1</sup> I. 64 |
| Métempsycose, dogme de Pythagore I. 207.         | En vogue           |
| chez les Indiens                                 | II. 68             |
| , , , , , ,                                      | Mour.              |

# TABLE

| Meurere volontaire, puni de mort               | II. 19     |
|------------------------------------------------|------------|
| Microscope, ses effets                         | II. 265    |
| Mille (le) espace de 1000 pas                  | LI. 331    |
| MILON, fameux Arbiète                          | 1. 368     |
| Mine, valeur monétaire                         | II. 345    |
| MINERVE, sa statue faite par Phidias           | I. 332     |
| MINERVIE, Epouse de Constantin                 | IL 129     |
| Minucius, sa temérité                          | II. 359    |
| Mire, un des plus petits animaux sensibles     | II. 265    |
| Modestie de Fréderie, Elect. de Saxe           | II. 365    |
| Mois. Explications des mois de l'année         | II, 120    |
| Molocb, idole des Ammonites                    | 1.93       |
| Molon, l'homme le plus éloquent de son tem     |            |
| Momerie des ardens, danse fatale               | I. 334     |
| Monies ou Mumies                               | I. 96      |
| Monde (nouveau)                                | T. 469     |
| Monnoies des anciens                           | 11.344     |
| Monogramme                                     | II. 130    |
| Monfere vaincu, & comment                      | II. 156    |
| Mont Saturne, Mont Tarpéien, puis Capitol      |            |
| More (la) rend tous les hommes égaux           | T. 405     |
| La mort est inexorable II. 214. Pre            | paration à |
| la mort. Poëme                                 | IL 292     |
| Morus (Thomas) son désintéressement            | I. 116     |
| Muët qui commence à parler                     | I. 287     |
| Murailles de Babylone                          | l. 23      |
| Muscade, (noix)                                | I. 341     |
| Museon, ce que c'étoit                         | I. 291     |
| Musicien D'ERIC Roi de Dannemarck              | 1. 339     |
| Musique, les effets finguliers L'339 dans la t |            |
| la Tarantule                                   | I. 382     |
| Myriade, Valeur monétaire                      | II. 345    |
| <b>N.</b>                                      | •          |
| NABIS, Tyran de Sparte                         | I. 317     |
| NABUCHODONOSOR prend Jérusalem                 | II. 414    |
| Nacre-de-perle, écaille de poisson, d'où se    | tirent les |
| perles                                         | I. 140     |
| Nature. Examen de la Nature                    | L 14       |
| Narval, ou Licorne de mer                      | II.`335    |
| Neige (de la) & de sa figure                   | I. 420     |
| Gg 3                                           | NERON.     |

Digitized by Google

### TARES

| Neron. Son histoire                           | 1. 400       |
|-----------------------------------------------|--------------|
| N: N , CLAUDE, surprend Annibal               | II. 422      |
| Nez (le) fcs fonctions                        | I. 337       |
| Noblesse, la vraie Noblesse I. 36. Nobless    | le de l'ex-  |
| traction -                                    | II. 372      |
| Naud Gordien.                                 | IL 267       |
| Noix mulcade                                  | I. 341       |
| Nom de Solon, sauve la vie à Crésus           | II. 23       |
| Norre-Dame de Lorette                         | I. 325       |
| Nourrisure, (de la)                           | 1.390        |
| NUMITOR, Roi d'Albe detrone per son f         | rère I. 64.  |
| Reconnoit Rémus & Romulus                     | I. 65        |
| 0.                                            | . •          |
| Obélifques, sorte de Pyramide                 | 11. 8r       |
| Obole, sorte de monnoie                       | II. 344      |
| Obscurité brillante                           | I. 430       |
| Observatoire, au Temple de Bel                | I. 188       |
| Occupation de quantité de femmes -            | I. 346       |
| Ode, pour une personne convalescente II.215   | L Tirée du   |
| Pseaume XIX. 322. Les contentements d'A       | Ariste 340   |
| O DE'NAT, mari de Zénobie                     | L 415        |
| Odiffee, poëme d'Homère                       | I. 88        |
| Oeufs, manière de les faire éclorre, chez les |              |
|                                               | II. 225      |
| Olives, & Oliviers                            | II. 218      |
| Olympiade, division de temps                  | . II. 199    |
| Onice, piere précieuse                        | I. 360       |
| Opale, pierre précieuse                       | I. 359       |
| Optique, nécessaire à un Sculpteur            | I. 332       |
| Opulence, chemin qui y mène I. 208. D'un      | marchand     |
| d'Anvers                                      | I. 475       |
| Or, du Bresil, se trouve parmi le sable II.   | 188. Com-    |
| merce d'or, du Royaume de Gago                | - II. 229    |
| Oracles des Païens                            | I. 79        |
| ORANGE Prince d') sa réponse touchant le      | lécret I. 60 |
| Orangers, leur âge                            | I. 381       |
| Ordres d'Architecture                         | II. 378      |
| ORETE, fait mourir Polycrate                  | I. 52        |
| Organe. Des Organes de l'Animal               | II. 432      |
| Orgueil (de l') & de la fierté                | II. 47       |
|                                               | Orphe        |

### GENERALE ET ADPHABETIQUE.

| Orphélins. Les Athéniens avoient foin des (   | Irphelin <b>s</b> ,                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| dont les pères étoient morts à la guerre      | II. 17                                  |
| Or, des Os & de leur assemblage               | I. 374                                  |
| Ossat Cardinal son éloignement pour le fai    | fte II. 23                              |
| Ossone (Duc d') donne la liberié à un galer   | ien I. 179                              |
| OTTOCARE, Rui de Bohéme                       | 1. 465                                  |
| Ovation, ou petit triomphe                    | 1. 247                                  |
| QUAN GIN, Chinois                             | i I. 393                                |
| P                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Palladium, statue de Pallas                   | I. 153                                  |
| Palme, sorté de mesure                        | II. 186                                 |
| Palmyrene, ville                              | 1.416                                   |
| Pancrace, ou Lutte, jeu des anciena           | 1.120                                   |
| Pantomimes, ce qu'ils étoient                 | I. 124                                  |
| Papier, fon origine                           | H. 137                                  |
|                                               | mêtamor-                                |
| phofe                                         | E. 153                                  |
| Papillons éphémérides                         | II. 166                                 |
| PAPINIEN Jurisconsulte, fa probité            | I. 92                                   |
| PAPERIUS, la discretion                       | I. 10                                   |
| PARACBESE, Philosophe Alchymiste              | I. 315                                  |
| Parasange, mesure itinéraire chez les Perses  | 11,331                                  |
| Pareffe infigne                               | H.347                                   |
| Paris, ville de, la déscription               | I. 418                                  |
| Parjure, puni de mort, chez les Egyptiens     | 11.10                                   |
| Parlement d'Angleterre                        | I. 7\$.                                 |
| Parleurs. Sur les grands Parleurs             | Ht. 263                                 |
| Parole. Réflexions sur la parole II, 125. Der |                                         |
| S. Louis                                      | II.214                                  |
| Parole- Tenue exactement                      | L 435                                   |
| Parricides, comment punis, chez les anciens   | 11. 1152                                |
| Parties intérieures du corps                  | L. 325                                  |
| Pasquin                                       | I. 424                                  |
| Passion combattue, pièce en vers              | II. 259'                                |
| Patriciens, qui sinsi nommés                  | II.23                                   |
| Patrie. Il n'est jamais permis de prendre l   |                                         |
| contre sa Patrie                              | IL 190                                  |
| Patron. Des Patrons & des Cliens à Rome       | II. 425                                 |
| Pauvre. Caractères du Pauvre II. 257. Pauv    | re géné                                 |
| reux                                          | 1.473                                   |
| Go. A                                         | Pau-                                    |

# TABLE

| Pozoréte en Honnour chez les Romains                                    | I. 397        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Person, sa question à l'Archevêque de Cologne                           | II. 274       |
| Peau (de la)                                                            | I. 345        |
| PELOPIDAS                                                               | L 304         |
| Peufes de Ciceron fur la Réligion I. 9. 39. 72. I.1                     | 32. Sur       |
| la conscience L 56.95.127.290. Sur la Réligion                          | I. 264.       |
|                                                                         | Sur l'a-      |
| mitile I. 20. 21. I. 466. Sur la Probité I. 242.                        | L. 423.       |
| Sur l'homme I. 445. Sur les Philosophes                                 | I. 390        |
| Pensées sur le bal                                                      | I. 453        |
| Pentarble, signification de se mot                                      | I. 120        |
| Printe Bref, Père de Charlemagne                                        | II. 250       |
| Perche, sorte de mesure                                                 | II. 186       |
| Père du Peuple, Louis XII. sinfi spelé                                  | L 134         |
| Père du Peuple, Louis XII. sinfi spelé<br>PRIRIANDES, Tyren de Corinthe | L 107         |
| Pz/ziczz's son éloge L 303. Ressure un Pilote                           | II. 145       |
| Printer, fait un taureau d'airain                                       | L 192         |
| Pérsparénciens                                                          | L 159         |
| Perles, leur origine                                                    | I. 140        |
| Peuple Romain, sa division II. 213. Son pouvo                           | ir 241        |
| Phalange Macédonienne                                                   | I. 142        |
| PHALARIS, Tyren d'Agrigente                                             | L 192         |
| Phare d'Alexandrie                                                      | I. 31         |
| Pharisiens, sorte de sede chez les Juiss                                | IL 204        |
| PHARNABASE                                                              | I. 373        |
| Pharfale. Bataille mémorable entre Célar & I                            | 'ompée,       |
| où ce dernier perdit la vie                                             | II. 430       |
| Phénix, oiseau fabuleux                                                 | I. 60         |
| PHIDIAS, célèbre Sculpteur                                              | I. 332        |
| PHILALE'TE, Philosophe Alchymiste                                       | T. 315        |
| PHILIPPE, Roi de Macédoine I. 15. Sa douce                              | ur 170.       |
| Son jugement touchant l'éloquence de Dém                                | osthène       |
| II. 180. Ecrit & Aristote                                               | I. 260        |
| PHILIPPE, Médécin d'Alexandre                                           | ` I. 226      |
| PHILOPE MEN I. 277. Son désintéressement                                | I. 317        |
| Philosophe, vie des véritables                                          | I. 187        |
| Philosophes, les véritables I. 251. Quels ils doiv                      | ent être      |
|                                                                         | <b>I.</b> 390 |
| Philosophie, quel doit être son but                                     | I. 204        |
| - l'Art de bien vivre                                                   | I. 389        |
|                                                                         | Duo.          |

Digitized by Google

## GENERALE ET ALPHABETIQUE.

| Puocion, ce qu'il conseille aux Athénie        | ns I. 80  |
|------------------------------------------------|-----------|
| Beaux sentimens de lui                         | I. 269    |
| PHOTIN, coupe la têre à Pompée                 | II. 410   |
| Pied, sorte de mesure                          | II. 186   |
| Pieds (les)                                    | ₹ 374     |
| Pierre philosophale                            | I. 313    |
| Pierres précieuses                             | I. 358    |
| Prinis, célèbre Sculpteur                      | I. 28     |
| PITTACUS, sage de la Grèce                     | I. 103    |
| Plaisirs, manière de s'y arracher              | II. 376   |
| Plantes, réfléxions sur les plantes            | I. 37     |
| PLATON, son histoire                           | I. 231    |
| - Contribue à former Démosthène à l'I          | Sloquen-  |
| CG .                                           | II. 176   |
| PLE BEÏENS, qui sinfi nommés                   | II, 213   |
| Pleurs, ville, sa ruïne                        | I. 181    |
| Plongeur, fameux de Sicile                     | I. 264    |
| Poids. Leur division                           | II. 289   |
| Point en fait de mesure, ce que c'est          | II. 285   |
| Poison pris par Socrate                        | I. 224    |
| Poivre, d'où il vient                          | II. 45    |
| Polémarque, Magistret d'Athènes                | I. 85     |
| Polemon, jeune éffeminé, change de vie         | I. 251    |
| Polycle'te, célèbre Sculpteur                  | I. 361    |
| POLYCRATE, Tyran de Samos                      | ł. 50     |
| Polype, d'eau douce                            | II. 314   |
| Pompe'e le Grand, son histoire II. 428. so     | n exacti- |
| tude à tenir sa parole I. 435. sa générosité   | I. 436    |
| Popilius Lenas, meurtrier de Cicéron           | H. 282    |
| Porcelers (Guillaume de)                       | I. 377    |
| Porsena, Roi d'Etrurie, assiège Rome           | I. 175    |
| Portier généreux                               | 3. 43t    |
| Poste. (la) son origine                        | I. 46     |
| Postumia Vestale, reprise sévèrement           | I. 157    |
| Poudre à canon, son origine II.37. de projecti | on I. 313 |
| Poumons. Leurs fonctions                       | II. 433   |
| Pourpre des anciens                            | L, 111    |
| Pratexta, sorte de Robe chez les Romains       | II. 260   |
| PRAXITE LÉ, célèbre Sculpteur                  | I. 362    |
| Préjugé confondu                               | L 45      |
| Goe                                            | Pas       |

| PRENASTE Officier de Cambyle II. 9.                                                        | Sa flatteri  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| outrée                                                                                     | II. 1        |
| PRETEURS, Magistrats chez les Romains                                                      | · II. 31     |
| Prière, avant & apres là table, observée par                                               | r les Païen  |
| & negligée par les Chrétiens                                                               | IL 368. 36   |
| PRINCE, un Prince qui aime les lujets est                                                  | affez rich   |
| I. 392. Un jeune Prince doit savoir règler                                                 | les mœur     |
| & ses desirs II. 230. Un Prince doit aime                                                  |              |
| Danger des Princes inapliqués 336. En q                                                    | uoi cousiste |
| la perfection d'un Prince                                                                  | 379          |
| Prince de l'Eloquence Romaine, qui sinsi nor                                               | nmé II. 38   |
| Princes, sorte de troupes                                                                  | , L 14       |
| PROBE, Empereur, son mépris pour le fai                                                    |              |
| Probité préférable à l'argent                                                              | I. 152       |
| Probité de PAPINIEN I. 92. L'homme de P                                                    | robite 344   |
| Probité de Guillaume de Porcelets, recomp                                                  | enice I. 377 |
| PROCHITA (Jean de) excite une Conspira                                                     |              |
| cile no de Cina                                                                            | L 376        |
| Prodige de science                                                                         | L446         |
| Promonciation, qualité essentielle à un Orates<br>Promographe, célèbre Peintre, Emule d'Ap | ur II. 273   |
| Exoperbe. Origine du Proverbe: Bonne ren                                                   |              |
| mieux que ceinture dorée II.119. Origine                                                   | da Prover-   |
| be: Ferrer la mule 239. Origine du Pro                                                     | overhe .S    |
| batere de la Chappe à l'Evêque                                                             | 407          |
| Prusse (de la)                                                                             | I. 294       |
| Prolemble Philadelphe, feit betir le                                                       | Phare Las    |
| Prole'me's Roid'Egypte, sa persidie                                                        | I. 230       |
| Prole'm E's Soter, fende le Muséon                                                         | L. 291       |
| Proleme Son fystème du monde                                                               | · IL na      |
| Pucelle d'Orléans                                                                          | I, 462       |
| Pugilar, jeu des anciens                                                                   | L 119        |
| Pulchs'Riz, fille de Théodole le grand                                                     | 11.204       |
| Pyramides d'Egypte                                                                         | L 21         |
| PYRRHON, autour de la Secte Sceptique                                                      | 7. 311       |
| Pygrbonisme                                                                                | L311         |
| Pyrrhus passe en Italie                                                                    | /- L 35      |
| PATHAGORE                                                                                  | J. 204       |
| PETRIAS, ami de Damon, veut donnet s                                                       |              |
| fon smi                                                                                    | 1.7          |
|                                                                                            | O. () v z.   |

## GENERALE ET ALPHABETIQUE.

| Q.                                              |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| QUESTEURS. Sorte de Magistrats Romains          | II. 326       |
| Question ingénue                                | 11.274        |
| Quintal, sorte de poids                         | II. 289       |
| <b>R.</b>                                       |               |
| RABBINS. Docteurs des Juifs                     | II. 316       |
| Raillerie obligeante II. 226. Ce qu'il faut évi | ter dans      |
| la raillerie                                    | 313           |
| Railleur raillé                                 | I. 214.33I    |
| RAINSI (Bernard) faux Comte de Flandres         | I. 191        |
| Rate, leur industrie                            | II. 61        |
| RE'CARB'DE, un des meilleurs Rois               | II. 305       |
| Récompense nuisible                             | 11, 5         |
| Recompenses militaires                          | I. 256        |
| Réflexions de l'Empereur Marc Antonin IL 5.     | o. Mo-        |
| rales 61. 73. Sur l'innocence                   | 146           |
| Remonsrances de Thémistius                      | II. 434       |
| RE'MUS & ROMULUS, leur histoire                 | 1. 65         |
| Remard, tous les Renards se retrouvent chez     |               |
| tier                                            | 1.705         |
| Rendre à César, ce qui apartient à César        | I. 414        |
| Renne (la) espèce de cerf de Laponie            | I. 19         |
| Repas. Sur les Repas des Romains                | IL 366        |
| Réponse magnanime                               | I. 86         |
| Réponse salutaire I. 146. D'Abdolonyme à A      |               |
| I. 316. De Philippe à Ménécrate I. 375. De      |               |
| Grand, pleine de bonté II, 342. De Si           | monide à      |
| Hieron II. 6. Du Chevalier Bayard, au Duc       | de Rons-      |
| bon                                             |               |
|                                                 | 154<br>I. 466 |
| Refemblance extraordix ire                      | 1. 366        |
|                                                 | I. 414        |
| Restitution rare                                | II. 195       |
| Retenue de Scipion l'Africain                   |               |
| RHE'A SYLVIA, mère de Rémus & de Romu           |               |
| Riche. Caractère du Riche II. 256. Attentif     |               |
| foins des pauvres                               | I. 393        |
| Rivière (Mr. de la) son Epitaphe                | II. 141       |
| ROLAND, neveu de Charlemagne                    | II. 251       |
| Rome, ville II. 140. Par qui fondée             | 1. 76         |
| Royaumes, leur établissement                    | II. 32        |
| · ·                                             | Rubis.        |

# T A'B L E

| Rubis, pierre précieule                       | I. 35      |
|-----------------------------------------------|------------|
| Rubius Flavius, la constance                  | JI. 22     |
| RUDOLPHE, Empereur, sa bonté                  | L. 5       |
| 8.                                            | _          |
| SADUCE'ENS, sorte de sette, chez les Juiss    | II. 20     |
| Sage. Le Sage du monde, pièce en vers         | II. 26:    |
| SAGES de la Grèce                             | I. 9       |
| Sagesse, manière de l'acquerir                | I. 116     |
| Saignée fréquente                             | II. 8      |
| Salem, ancienne Jerusalem                     | II. 414    |
| Salerne (Prince de) sa rélignation            | · I. 269   |
| Salines, aux déserts de l'Afrique             | II. 228    |
| Sang sa Circulation                           | II. 249    |
| Sanhédrin, grand Conseil des Juis             | II. 361    |
| Saphique (vere) fon origine                   | I. 187     |
| Saphir, pierre précieuse                      | I. 359     |
| SAPRO, reçoit le nom de dixieme Muse          | I. 188     |
| SARDANAPALE, Son histoire                     | I. 177     |
| Sariffe, forte de longue pique                | I. 214     |
| Sarrafins, domtés par Charlemagne II 251.     | Brodent la |
| Bibliothèque d'Alexandre                      | I. 292     |
| Sasurnales, Poème, par Mr. de Sénécé          | II. 169    |
| Saryre, (la) ce que c'étoit autre-fois        | I. 194     |
| SATYRUS, rassure Démosthène                   | II. 277    |
| Savésier, (proverbe sur les)                  | L 355      |
| SAXON'S, domtés par Charlemagne               | IL est     |
| S'caurus, Marcus, ce qu'il fait dire i son fi | lu II. 223 |
| Sceniques (Jeux)                              | L 124      |
| Scepeique, lecte de Philosophes               | I. 311     |
| Sce'vola, (Mutius) la hardie entreprise       | IL 173     |
| SCHARFFRR, Pierre, associé de Guttembe        | re porte   |
| l'imprimerie à sa persection                  | II. 150    |
| Schane, melure itinéraire                     | II. 231    |
| SCHWARTZ, Basthold, inventeur de la po        | udre à ca- |
| non                                           | II. 37     |
| Science, la véritable, rend humble            | II. 388    |
| SCITHAX, vaincu par Scipion                   | II. 409    |
| Scirion l'Afriquan; fon histoire II. 408. S   | a retenne  |
| II. 195. ulage qu'il fait du loifir           | I. 95      |
| - Emilien fa simplicité dans l'extérieur      | Î. 371     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | SCOPAS     |

igitized by Google

## GENERALE ET ALPHABETIQUE.

| Scoras, célèbre Sculpteur                          | 1. 35          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| SCYLURE Roi des Scythes                            | I. 113         |
| Sécrès, histoire touchant le sécrèt I. 64. Em      | blême du       |
| Sécrèt 1.204. chez les Lacédémoniens               | I. 343         |
| SEISSONNE & DORIGNI frères fort ressembl           | ans I. 366.    |
| SEMIRAMIS, son histoire                            | 1. 8¢          |
| Sénat Romain, & son pouvoir                        | H. 230         |
| Sens (des) & de leur organe                        | I. 429         |
| Sentimens (beaux) de Phocion                       | L 269          |
| SERGIUS, associé de Mahomet                        | I. 427         |
| Se'sostris, Héros illustre                         | I. 146         |
| Sesterce, sorte de monnoie                         | II. 346        |
| SB'VE'RE, Empereur, son apothéose                  | I. 62          |
| Sévérité exemplaire                                | L 55           |
| Sévésité profitable                                | I. 417.        |
| SFORCE (Louis) fait punir un Avocat                | I. 12          |
| Sicle, sorte de monnoie                            | II. 345        |
| Siècle, division de temps                          | II. 197        |
| SIGE/FROI Comte de Vesterbourg                     | I. 289         |
| Silence de Pythagore I. 204. de Xénocrate          | I. 248         |
| Simonide, Poëte                                    | II. 6          |
| Simplicité dans l'extérieur I. 365. De quelqu      | es grands      |
| Princes                                            | II. 126        |
| Sincérité récompensée                              | I. 179         |
| Sire, à qui ce titre se donne                      | I. 35          |
| Sobrieté d'Alexandre                               | II. 40         |
| SOGRATE, histoire de ce Philosophe L.217.          | sa patien-     |
| ce II. 62. sa réponse touchant un incivil I        | .16. con-      |
| danné à mort L 34. sa manière d'enseign            | ner II. 445    |
| Sodome, capitale de la Pentapole                   | 11. 320        |
| Soldat. Le foldat dévalisé II.338. Soldat Pr       | ustien, son    |
| courage                                            | I. 225         |
| Soleil (le) son exactitude L 225. Réfléxions sur l | e foleil 147   |
| Solon, Philosophe & Législateur d'Athè             | nes I, 99.     |
| Son entrerien avec Crésus 277. Ses ricl            | nesses, ib.    |
| Son nom sauve la vie à Crésus                      | II.,23         |
| Sommeil, réfléxions sur le sommeil                 | I. 399         |
| Somnambule. Histoire d'un Somnambule               | <b>II. 8</b> 9 |
| Sonner par Mr. Desharreaux                         | £ 334          |
| Sonnet pour une personue pénitente                 | II. 318        |
| ,                                                  | Sophistes,     |

### TABLE

| Sephiftes, réfutés par Socrate I, 216. Ils conspirant of          | onere in         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| SOSTRATE construit le Phare d'Aléxandrie                          | L 21             |
| Spartiates envoient des présens à Philopémen                      | I. 317           |
| Serge rivière qui passe par Berlin                                | II. 16           |
| Stade, carrière de 125 pas de longueur                            | 11. 33           |
| Stances de l'Abbé Testu U. 233. Spirituelles. Tone w              | ons park         |
| de la boute de Dien 239. Le Matin 247. Parapl                     | nrale du         |
| Pseaume CXLV. 283. Du Pseaume VI. 300. Sur c                      | es mots          |
| Converti-nous, & Eternel, & nous ferous convertie                 | 304              |
| Statere, sorte de monnoie                                         | II. 345          |
| Statue de Jupiter Olympien                                        | I, 29            |
| Seozciens, d'où ainsi nommés                                      | 1. 275           |
| Stratageme fingulier                                              | II. 46           |
| STRATON, Roi de Sidon, dépolé                                     | _1,315           |
| Structure du corgs de l'homme                                     | I. 293           |
| Sucre (de) sa cultute                                             | 1. 284           |
| Suffe't ius, General des Albains                                  | I. 136           |
| Suiffe. Union des Cantons Suiffes                                 | I. 409           |
| SYBILLES, qui elles étoient                                       | 1.163            |
| Syloson, se présente à Darius                                     | II. 30           |
| Systèmes du Monde                                                 | EI, III          |
| <b>T.</b>                                                         | Α                |
| Tabac, fon histoire                                               | I. ega           |
| Table. Luxe de la Table II, 199, Loix des douze Tabl              | es 209           |
| Talens, Valeur monétaire                                          | 11.845           |
| Tamboucton, Capitale du Royaume de Gago                           | II. 227          |
| TARBUIN, le superbe 1.41. fait binir le Capi                      | tole 117         |
| Achète les livres Sybillins                                       | 1.163            |
| TARQUIN SEXTUS, Prince corrompu &c.                               | I. 42            |
| TASSE (le) célèbre Poëte, sa réponse                              | 1,9              |
| TASSILLON, Duc de Bavière, fait foulever Adelgife                 | 11. 251          |
| Teureau d'airain L 184. combat de taureaux                        | I. 459           |
| Tell, Guillaume, s'opole à Grisler                                | 1. 409           |
| Temerité punie<br>Temple de Diane 1.25. De Jupiter Olympien 1.29. | I. 72            |
| Temple de Diane 1.25. De jupiter Orympien 1.29.                   | I. 458           |
| 1.188. De la Vertu<br>Tempires sorte de Ghevaliers                | 1. 384           |
| Temps. Division du temps IL 197. Belles pensées                   | for le           |
|                                                                   | II. 425          |
| Temporifeur. Fabius ainti appele.                                 | 11. 559          |
| Tendreffe filiale                                                 | L 455            |
| Terre (la) sa grandeut & la figure Il. 303. Reflexions            | fur la           |
| terre I. 17. Terre-Sainte en proie nux Sarrafins I.               | 20. it.          |
| 11. 416. Donnée à Charlemagne par Aron Raschid                    | II. 254          |
| Terriers, forte de Gaftors                                        | 11. 00           |
| Téte, réfléxions fur la tête                                      | II. 99<br>I. 336 |
| Tuale's de Milet 1.98. Met Solon à l'épreuve                      | 1, 125           |
|                                                                   | Thi              |

## GENEBALE ET ALPHABETIQUE

| The (du)                                                   | II. 2                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| THE MISTOCLE préfère la probité à l'argent                 | II. 15#                  |
| THEM ISTIUS, ses remontrances & l'Empereur Valens          | II. 434                  |
| THE O'DOSE le Grand, son histoire II. 201. sa clémence     | II. 10                   |
| Thermopyles, (journée des) 1.00.                           | 11.64                    |
| Theffalonique, ses habitans tuent un General de l'Empereur | Théo-                    |
| dofe                                                       | II. 203                  |
| Thrasibule, Tyran de Milet, sa réponse à Périandre         | 1. 107                   |
| T . R E'R E sa réponse magnamme I. 86. Adopté à l'Empire   |                          |
| TICHO-BRAHE fon système du monde                           | IV. 114                  |
| TIMOCLEA, Dame Thebaine                                    | I. 271                   |
| TIMOLAUS, envoyé à Philopémen                              | 1. 318                   |
| TIMOLEON, fa modération                                    | 1.57                     |
| Tinian, Isle de l'Amérique, ses délices                    | 11, 233                  |
| TITE-VESPASIEN, ion histoire 1.406. Alliège &              | prend                    |
| Jérusalem                                                  | 11.415                   |
| Toise, sorte de mesure                                     | 11. 186                  |
|                                                            | 11,364                   |
|                                                            | II. 217                  |
| Topase, pierre précieuse                                   | 1. 359                   |
| Torpille, poisson qui engourdit ceux qui le touchent       | 11.80                    |
|                                                            | ulicurs                  |
| fortes de Torrues                                          | 11, 69                   |
| Tour mobile I. 237. Tour de Londres                        | 11.72                    |
| Trafiquer. Manière curieuse de trafiquer du Royaume        |                          |
| . 'go'                                                     | II. 229                  |
| Tragédie, ce que c'est                                     | I, 125                   |
| Transpiration, diffipation imperceptible                   | 11.317                   |
| Travail, nécessité du travail 1.230. son utilité           | 11.365                   |
| Trefor de Lorette                                          | 1. 325                   |
| Triaires, forte de troupes Romaines                        | 1. 145                   |
| Tribuns, forte de Magistrats Romains                       | 11.312                   |
| Trickinium, force de Table                                 | 11.367                   |
| Triemphe (du) chez les Romains                             | I. 244                   |
|                                                            | it. 430                  |
| Trophées, leur origine                                     | 1. 270                   |
| Troje, ville                                               | I. 194                   |
| Tullus Hostiltus, en guerre avec les Albains               | I. 136                   |
| Turquoise, pierre précieuse                                | 1. 360<br>11, 2 <b>8</b> |
| Tyran, son état                                            | 41, 26                   |
| Vi                                                         |                          |
| Union des Cantóns Suisses                                  | 3.409                    |
| Univers, fa structure                                      | 1.14                     |
| Urim & Thunim                                              | 11.24                    |
| ٧.                                                         |                          |
| VALENTINIEN Emper, pressé par Maxime                       | 11. 202                  |
| Vangeance éludée 1.134. barbare                            | 1. 289                   |
| Vanger, manière de se vanger                               | <b>3</b> . 904           |
|                                                            | <b>y</b> .               |

### Table generale et alphabetique.

| Vanité confondue                                       | 1. 375        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Végétation chymique                                    | II. 442       |
| Veines (des) & des Artères                             | I. 203        |
| Veinsberg (femmes de) emportent leur maris fur leur    | s épau-       |
| les                                                    | I. 158        |
| Véline, rivière d'Italie                               | 11 373        |
| Vénise, sa description                                 | 11.281        |
| Verres Siciliennes                                     | 1.376         |
| Verité, récompensée I. 20. Rare d la Cour I, 128.      | Figure        |
| de la Vétité                                           | ĬĬ. 12        |
| Verre; sa fabrique                                     | 11. 356       |
| VERRE'S condanné à réparer les, concussions            | 11.381        |
| Verfailles                                             | 1.44i         |
| Verta seul bien véritable II. 198. Son excellence 311. | Il est        |
| dangereux pour elle de se familiariser avec la bea     | uté 22%       |
| Bonne à quelque-chose 335. Son Temple à Rome           | I. 458        |
| VESCASIEN, la grandeur d'ame                           | II. 337       |
| VESTALES 1.152. Suplice des Vestales                   | Ī. 154        |
| Vesuve, Montagne du Royaume de Naples                  | 11,207        |
| Vice (le) prend le masque de la Verru                  | 1.466         |
| Victoire, ce qui la rend glozieuse                     | II. 153       |
| Violette. Vers la dessus                               | 11,9          |
| Vijage, fes parties                                    | 1.362         |
| VISCONTI, Philippe, Duc de Milan                       | 1. 389        |
| Vifir - Probité d'un Grand Vifir                       | IL 173        |
| WITHKIND, Roides Saxons, se fait batifer               | IL 251        |
| Vau. Camille oublie son vœu                            | 11,403        |
| Volcen. Montagne qui vomit des flammes                 | 11. 807       |
| Volunté (la vraie) félicité de l'hounêre homme         | IL 26         |
| X.                                                     | ****          |
| XANTIPPE, femme de Socrate                             | 1.380         |
| X E/N O CRATE, Philosophe                              | I. 248        |
| XERKE'S fon entretien avec Demarate I. 26. veux        | féduire       |
| Léonidas                                               | 11.65         |
| Zeomus Y.                                              | · · · · · · · |
| Year (les). Leurs fonctions                            | I. 336        |
| Yester, Royaume en mignature                           | L 241         |
| · )                                                    |               |
| <b>Z.</b>                                              |               |
| ZALEUQUE, Législateur des Locriens                     | II. 42        |
| Zama, baraille perdue par Annibal                      | 11. 423       |
| ZE'NOBIE, Reine de Palmyrene, son histoire             | J. 415        |
| Ze'non, ches des Stoiciens                             | 1. 275        |
| Zodieque. Origine des Signes du Zodieque               | 11.259        |
| Zoile, celebre Critique                                | 11.352        |
| Zorynn fa fidélité envers Darius                       | Lus           |







. Zah. III A. 209



